EN ÎLE-DE-FRANCE

Dans « aden » tout le cinéma et une sélection de sorties



CINQUANTE-QUATRIÈME ANNÉE - Nº 16600 - 7,50 F - 1,13 EURO

**JEUDI 11 JUIN 1998** 

### « Vache folle »: vers la fin

de l'embargo

La mesure rèclamée par Londres et qui doit être examinée par les Quinze pourrait entrer en vigueur dès l'au-

### **■** Le budget et les impôts

Le débat d'orientation sur le budget de 1999, à l'Assemblée nationale, a précisé les attentes des communistes et des Verts en matière d'impôts. Les socialistes demandent des allègements de la TVA et la taxation des plus-values boursières a court terme.

### Régularisation des sans-papiers

Le ministère de l'intérieur a publié le bilan de l'opération arrêté au 31 mai : 55 % des 145 000 candidats devraient obtenir des papiers.

### **■** Menaces sur la couche d'ozone

Accusés d'augmenter la température de la planète, les gaz à effet de serre pourraient aussi agrandir le « trou d'ozone » en haute altitude au-dessus des pôles.

### **■** Violence au collège



Enquête en banlieue lyonnaise dans un etablissement classé en zone d'éducation prioritaire. Agressivité, absentéisme et racket traduisent le mal de vivre des jeunes en milieu urbain. p. 14

### ☐ Le G7 protège la Russie

Les pays du G7 sont prêts à venir à l'aide de Moscou en cas de nouvelle attaque contre le rouble.

### Affaire Piat

L'avocat général réclame la réclusion à perpétuité contre Gérard Finale, le commanditaire du crime, et Lucien Ferri, l'executant. Dans son réquisitoire, il s'en est violemment pris à certains

### ■ La BCE comme la Bundesbank

La Banque centrale européenne a tenu sa première réunion, mardi 9 juin. Elle fonctionnera sur le modèle de la Bun-



# La grève est finie à Air France

 Les syndicats de pilotes et la direction ont signé, mercredi, un « accord cadre de sortie de conflit » • La double échelle des salaires est abandonnée • L'échange salaires-actions se fera sur la base du volontariat • La grille actuelle des salaires sera gelée pendant sept ans

COUP DE THÉÂTRE dans le conflit à Air France. Après avoir négocié secrètement dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 juin, et alors que l'on croyait la situation bloquée, la direction et les syndicats de pilotes de la compagnie dont le SNPL, majoritaire, sont parvenus, mercredi matin, à un « accordcadre de sortie de conflit ». Il met fin à la grève qui paralysait la compagnie depuis dix jours. Dans un communiqué commun, les deux parties annoncent qu'elles reprennent les négociations pour « aboutir à un accord équilibré » et pour « trouver les voles d'une stabilité sociale durable ».

. . . .

Matignon se félicite de cet accord, dont les concessions faites aux pilotes « n'ont porté ni sur les principes ni sur les grands objectifs de redressement » et qui permettra d'obtenir les économies es-comptées. Si M. Jospin et son directeur de cabinet, Olivier Schrameck, ont été, au cours des demiers jours, à plusieurs reprises, en contact avec le PDG de la compagnie, Jean-Cyril Spinetta,



Matignon n'a pas participé directement aux discussions. L'accord porte sur un échange salaires-actions étalé sur sept ans, la grille de rémunération des pilotes étant gelée en francs courants pendant cette période. La double échelle des

salaires, qui permettait depuis un an d'embaucher les jeunes pilotes moins cher, est supprimée mais une filière spécifique est prévue pour les jeunes pilotes dont la formation tions restent à régier dont les mo dalités de l'actionnariat des pilotes. Matignon espère que la reprise du travail se fera progressivement à partir de jeudl.

Lire page 18

# le Mondial

- La fête, géante et sans entrain
- Drôles d'Ecossais, gaillards et joyeux
- L'équipe de France sur la défensive
- **■** Quand la mode se fait « foot »

Lire notre cahier se Mondial et notre éditorial page 15

# La gauche radicale pourfend l'« horreur footballistique »

TOUS, côte à côte dans les gradins, pour le Mondial I Longtemps fâchée, au moins dans son aile radicale, avec les grandes manifestations commerciales et le sport-spectacle, la gauche française ne conteste pas la Coupe du monde 1998. Est-ce l'air du temps, consensuel? Ou parce que la Coupe se tient aujourd'hui en France, ce qui rend la critique plus difficile que lorsqu'il convenait d'opposer les droits de l'homme à la compétition qui s'était déroulée en Argentine, en 1978 ? La gauche semble emportée par un consensus national et républicain, quelque chose comme une pacifique réplique de l'union sacrée de 1914-1918.

Qui connaît, en effet, le Cobof, le Comité pour l'organisation du boycottage de la Coupe du monde de football en France, initiateur de la campagne anti-Mondial relayée par Charlie-Hebdo, en mai, dans un supplément Intitulé « L'horreur footballistique » ? La grève des pilotes d'Air France a donné la mesure de l'unisson qui règne à gauche. « La pensée du Mondial a habité le comité national », commentait Robert Hue, le 4 juin, au terme des travaux des dirigeants du Parti communiste français. « Lo CGT ne prendra pas en otage la Coupe du monde », renchérissait. le même jour, Louis Viannet, secrétaire général de la CGT.

L'extrême gauche semble elle-même empor tée par le souci de ne pas se couper d'un événement si populaire. Arlette Laguiller a ainsi expliqué, le 27 mai, sur RTL, qu'elle n'aurait « peut-être pas conseillé de faire grève pendant la période du Mondial, car, pour qu'une grève soit victorieuse, il faut avoir le soutien des autres salariés ». Après hésitations, Alain Krivine, dirigeant de la Ligue communiste révolutionnaire, a finalement refusé l'invitation de Patrick Braouezec, maire communiste de Saint-Denis, à siéger, le 10 juin, dans la tribune officielle. Mais, quelques jours plus tard, la fête de la LCR accueillera, à Saint-Ouen, l'« ami » Raoul Pont, maire trotskiste de Porto-Alègre, invité du match d'ouverture...

Seuls les anarchistes et les libertaires, accompagnés de quelques Verts, se démarquent de cet unanimisme. « 1998, la France accueille le monde, la gauche expulse le monde. La Coupe remplit les stades, la gauche remplit les char-ters », proclament les affiches de la Fédération anarchiste. Dans la demière livraison de leur mensuel (juin 1998), Combat syndicaliste, les anarcho-syndicalistes de la CNT déclinent ieurs bonnes raisons Coupe du monde.

« Parce que, pendant que cinquante millions de citayens consommeront du foot, on oubliera les alliances politiques », écrivent-ils à destination de la droite. « Parce que le PCF (les Braouezec, les Buffet) et la CGT mettent toute leur ardeur à la réussite de l'épreuve » et « parce que la Coupe, c'est 6 000 flics », rappellent-ils aux communistes et au ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement. « Parce que ça coûte au moins 10 milliards de francs (5 milliards pour l'Etat), alors que Jospin prétend ne pouvoir dé-bloquer que 1 milliard pour les chômeurs », s'insurgent-ils à l'adresse, cette fois, du gouverne-ment. Même le « Mondial des sans » - sans-terre du Brésil, sans-papiers, sans-em-ploi –, qui se jouera le 17 juin, ressemble pour eux à une forme d'ultime et perverse commu-

Ariane Chemin

## Paris perd l'or du Pérou

A LIMA, capitale du Pérou. la France vient de subir une déconvenue judiciaire qui pourrait lui coûter plus de 1 milliard de francs. Le tribunai suprême de Lima a ordonné, le 5 juin, l'expropriation du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public français, qui détenait un quart des actions de la mine d'or la plus rentable du monde, Yanacocha. L'ambassadeur de France à Lima aurait informé les autorités locales d'éventuelles « pressions » exercées sur des juges par « certains services spéciaux ». En 1996, l'inspection des finances avait émis de sévères critiques à l'encontre du BRGM, alors préside par Claude Allègre, dans la gestion de ce dossier.

Lire page 10

# JAEGER-LECOULTRE



**LEON** 

21, PLACE VENDÔME PARIS 1ER Tel.: 01. 42. 61. 11. 17

222, RUE DE RIVOLI PARIS 1ER TÉL: 01 42, 60, 73, 29

AURONT LE PLAISIR DE VOUS REMETTRE GRACIEUSEMENT LE LIVRE DE LA MANUFACTURE JAEGER-LECOULTRE

# L'Asie du Sud-Est sans Suharto

DÉJÀ AFFAIBLIE par dix mois de crise, face à laquelle elle n'a pas offert de réponse collective, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) doit désormais s'habituer à une Indonésie libérée d'un régime autocratique et dont l'avenir est en forme de point d'interrogation. Que l'Indonésie retrouve ou non son équilibre, la région devra s'accommoder du chemin pris par un archipel qui en contrôle les voies maritimes et qui en abrite les trois cinquièmes des

habitants. La Thailande ne s'étant jamais vraiment donné les moyens d'être le carrefour continental de l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie était le pilier de l'Asean. Dernier membre fondateur au pouvoir d'une association créée en 1967, en pleine intervention américaine au Vietnam, Suharto en était le doyen incontournable. Il exerçait, en quelque sorte, un droit de veto au sein d'un organisme qui fonctionnait par consensus. Son désaccord signifiait l'abandon d'un projet. Il était aussi difficile de s'opposer à l'un de ses choix.

Ainsi, pour prendre des exemples récents, il fut l'un des artisans de l'intégration précipitée au sein de l'Asean, en 1995, du

Vietnam, qu'il considérait comme un contrepoids face à une Chine dont il s'est toujours méfié. Début 1997, sa tournée au Cambodge, au Laos et en Birmanie a signifié que ces trois Etats seraient, à leur tour, acceptés au sein de l'association. Trois mois plus tard, quand Hun Sen a pris le pouvoir à Phnom-Penh, Suharto s'est aussitôt rebiffé devant ce qu'il a considéré comme un pied de nez : le Cambodge est demeuré devant la porte de

l'Asean, ce qui a également fait l'affaire de la Thailande. Pour raison de non-ingérence dans les affaires intérieures de ses Etats membres, l'association n'a jamais osé aborder la question de Timor-Oriental, dont l'annexion par l'Indonésie, en 1976, n'a pourtant pas été reconrue par l'Orga-nisation des nations unies (ONU). Elle s'est également alignée sur l'Indonésie quand Suharto a refusé de discuter de « clauses sociales » du commerce international lors de la première conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à

> Jean-Claude Pomonti Lire la suite page 15



# Les chantiers du Havre



EN CONQUÉRANT, en 1995, la mairie du Havre, gérée depuis trente ans par la gauche, Antoine Rufenacht (RPR) a provoqué un véritable séisme dans le grand port normand. « C'est la fin du glacis communiste », annonçait-il après sa victoire. Depuis, effectivement des grues sont réapparues dans le ciel, des chantiers ouvrent, des projets se bousculent. Frémissement ou renaissance?

Lire page 12

| International 2    | Bourse           |
|--------------------|------------------|
| France6            | Anjourd'hui      |
| Société10          | Météorologie     |
| Régions 12         | jenz             |
| Carnet 13          | Calture          |
| Horizons 14        | Guide culturel   |
| Entreprises 18     | Klosque          |
| Communication 21   | Abomements       |
| Tableau de bond 22 | Radio-Télévision |

les do

PROCÈS-Les po ont enqu Siyel et : de 1.15 r ciers ont ont trou soupçon

ton: le l'esbrou par un tion. Sa des gran impôts : gardent

### INTERNATIONAL

ECONOMIE Les directeurs du Trésor du G 7 se rencontraient, mercredi 10 juin à Paris, pour examiner la situation de la Russie, au lendemain de la grave tempête financière qu'elle

face d'ici à la fin de l'année à 33 milliards de dollars de remboursement de sa dette. • LES INSTITUTIONS MULTILATÉRALES, Fonds monétaire

vient de traverser, La Russie doit faire international et Banque mondiale, sont disposées à accélérer les versements de leurs prêts en cas de besoin. Mais aucune aide supplémentaire d'urgence n'est envisagée pour l'ins-

tant. Boris Eltsine, a requ à Bonn, mardi, le soutien du chancelier Kohl. MOSCOU a annoncé une réduction de ses dépenses publiques, le licencieannée et la chasse aux impôts. Le patron du comité d'Etat aux statistiques et une vingtaine de ses collaborateurs ont été arrêtés pour avoir faisifié les comptes de grandes entreprises.

# Les Occidentaux veulent décourager la spéculation contre la Russie

Pour rassurer les investisseurs, les pays du G 7 se disent prêts à venir à l'aide de Moscou en cas de nouveau coup dur « si c'est nécessaire et si cela est approprié », comme l'a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor américain, Lawrence Summers, à l'issue de leur rencontre à Paris

seule à faire face aux quelque 33 millards de dollars de dette interne et externe qu'elle doit rembourser d'ici la fin de l'année ? Ou devra-t-elle - une fois de plus demander l'aide des membres de la communauté internationale? Sans connaître la réponse et maigré les déclarations rassurantes du président Boris. Eltsine et du nouveau premier ministre, Sergueī Kirienko, les directeurs du Trésor des sept pays riches se sont mis, mercredi 10 Juin à Paris, en ordre de bataille pour réagir instantanément en cas de nouveau coup dur sur le rouble.

Le soutien international, qui ne devrait pas être annoncé officiellement, pourrait prendre la forme d'une accélération des décaissements prévus par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). Déjà, le FMI a annoncé la reprise fin juin d'un

LA RUSSIE parviendra-t-elle versement de 670 millions de dollars, suspendu depuis le mois d'avril en raison de la lenteur des réformes mises en œuvre en Russie. Cette somme fait partie du programme triennal de 9,2 milliards signé en 1996 avec la Russie, dont plus de 5 milliards ont déjà été déboursés. Les tranches restantes, trimestrielles, dont le versement (près de 3 milliards) doit s'achever en mars 1999, pourraient être regroupées. La Banque mondiale pourrait de son côté mettre à la disposition de Moscou une partie des 2 milliards de dollars déjà approuvés au tître de projets ou de prêts d'ajuste-

### BAISSE PERSISTANTE DU YEN

d'accorder à la Russie une enve-

française des directeurs du Trésor

A Paris, les pays riches ont écarté pour l'instant l'hypothèse loppe financière supplémentaire. Le directeur général adjoint du

### 10 milliards de dollars ont disparu en 1997

Au moins un sixième du budget russe a été dilapidé, en 1997, selon Veniamine Sokolov, président de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie, dont les propos sont reproduits, mardi 9 juin, par le Financial Times. Selon lui, le ministère des finances russe n'a pas de système transparent de comptabilité et a jusque-là résisté aux pressions des organisations financières internationales pour en

L'équivalent de 10 milliards de dollars, au moins, ont disparu en 1997 du fait de la mauvaise gestion et de la corruption, explique-t-il. « Nous avons des documents pour cette somme [10 milliards de dollars] mais j'estime pour ma part qu'elle est deux fois plus importante. » 11 donne deux exemples de maiversations : un crédit gouvernemental de 150 millions de dollars attribué à l'industrie aéronautique pour la construction de MIG 29 destinés à l'inde ( « à notre connaissance, il 'y a jamais eu aucun contrat avec ce pays ») : des dizaines de millions de dollars destinés à la reconstruction de la petite République de Tchétchénie dévastée par vingt-deux mois de guerre - où rien n'a

FMI, Stanley Fischer, avait estimé un peu plus tôt que la situation ne la justifiait pas. Les Russes ne demandent d'ailleurs pour l'instant rien de tel. En visite officielle à Bong, mardi 9 huin, Boris Eltsine a affirmé que « le soutien personnel du chancelier Kohl au processus de réformes en cours en Russie était plus important qu'une aide bilatérale ». Le premier ministre russe affirmalt ce weekend: «Le pire de la crise est derrière nous. » La présence dans la capitale

les plus influents de la planète a été l'occasion d'« adapter » le soutien à Moscou, alors que la baisse persistante du yen menace le rétablissement des pays asiatiques et pourrait à nouveau toucher la Russie, maillon faible (avec l'Ukraine) des pays émergents. Dès mardi, une séance de travail a réuni à l'OCDE les directeurs du Trésor des pays membres du groupe des Dix - qui sont onze (le G7 plus la Suède, les Pays-Bas, et la Belgique, reioints récemment par la Suisse). Le secrétaire adjoint au Trésor américain, Lawrence Summers. qui présidait cette réunion trimestrielle sur les perspectives économiques, n'a pas souhaité faire de commentaires à sa sortie ni confirmer s'il avait eu un entretien bilatéral avec le vice-ministre iaponais des finances, Eisuke Sa-

En formation G 7, les hauts responsables se sont retrouvés mercredi matin dans les locaux de la Prévue de 7 h 30 à 10 heures, rassurer les marchés en démon-

cette réunion devait se poursuivre par une autre séance de travail, tenue discrète mais frappée du sceau américain, celle du G 22 (réplique du conseil d'administration du FMI, qui associe les représentants des grands pays industrialisés et en développe-

LE FAI

MERAIT

SAVOIR CE

DE L'ARGENT

que nous faisons

DU CONTRIBUABLE

Ce sont les Etats-Unis qui ont pris l'initiative de dévoiler cette rencontre entre hauts fonctionnaires du G 7. Ils s'agit, selon eux, de favoriser une prise de conscience des enjeux : « La crise financière russe présente un risque de contagion sur les marchés mondiaux », disait récemment le secrétaire au Tresor, Robert Rubin.

M. Summers.

trant aux investisseurs inquiets et aux spéculateurs contre le rouble que l'Occident ne laissera pas la Russie s'écrouler.

NORMAL!

"CEST SON

CONTRIBUABLE.

### FRAGILITÉ STRUCTURELLE

Les rencontres parisiennes ont permis aux pays riches d'affiner ment), et également présidée par leur stratégie : refus collectif d'aide bilatérale mais, si besoin est, action concertée sous la houlette du Fonds monétaire international. Lionel Jospin, le premier ministre français, avait défendu ce multilatéralisme lors de la visite de M. Kirienko à Paris la semaine dernière. Le chancelier Kohl l'à répétée à Boris Eltsine, assurant que l'Allemagne, principal partenaire commercial de du FMI. chael Mussa, la situation russe. L'objectif des Etats-Unis est clair : Moscou, et les investisseurs allemands «soutiendront ferme-

ment » les mesures décidées par le FMI pour résoudre la trise financière. Un nouveau coup de tabac n'est pas à exclure, La crise qui a frappé mi-mai le pays a été le révélateur de sa fragilité structurelle et a démontre que « la moindre allumette pouvait embraser la situation », selon les termes d'un diplomate occidental. D'autant que « le problème du financement de la dette persiste », reconnaît M. Kirienko. Pour honorer les échéances de sa dette externe mais surtout interne, le gouvernement émet des bons du Trésor, les GKO, assortis de taux d'intérêt d'autant plus exorbitants que le rouble est faible et la situation économique incertaine.

### « CAVALERIE » FINANCIÈRE

Quelque 75 milliards de dollars ont ainsi été placés à court terme auprès de résidents étrangers qui peuvent prendre peur au moindre souffle d'air. Cette « cavalerie » financière n'est pas tenable: les taux d'intérêt, qui étaient montés à 150 %, sont encore de 60 % et ils. viennent encore creuser le déficit budgétaire.

Migraella de

Institute of the

March 1972

48 LIPT

Bior : 1

dia.

itel. : .

Section .

REAL V.

1570

Ac.

OT .

Dr.

ATT Z

M. Jospin celel

S. A.

L'idée des responsables russes est de transformer cette dette de court en long terme en faisant appel aux marchés financiers. Le pari n'est pas impossible. Déjà la . semaine dernière, Moscou a émis un emprunt de 1,25 milliard de dollars auprès d'un syndicat bancaire international. Encore faut-ilque le gouvernement russe donne des signes tangibles de sa volonté. de mettre en œuvre les réformes auxquelles il s'est engagé autres

Babette Stern

UN GRAND DOSSIER

# **LE CAS PAPON** Les leçons d'un procès

Fallait-il condamner Maurice Papon?

Etait-il un fonctionnaire comme les autres?

e procès a-t-il modifié notre vision de Vichy?

L'épuration a-elle été mal faite après la Libération?

Faut-il appeler les historiens à la barre ?

### Les réponses des meilleurs spécialistes :

Jean-Pierre Azéma, François Bédarida, Philippe Burtin. Jean-Noël Jeanneney, Henry Rousso et Olivier Wieviorka.

### A LIRE AUSSI :

Ces Barbares qui ont conquis l'Europe

Nº 222 - JUIN 1998 - EN KIOSQUE - 38 F

## Moscou veut se prémunir contre une crise « à l'indonésienne »

Après sept ans de réformes, la Russie restait, mercredi 10 juin, menacée d'en perdre le principal ac-

### ANALYSE. L'enjeu

est maintenant de sauver le rouble d'une dévaluation

quis: une stabilisation financière qui, à défaut de déboucher sur une reprise de la croissance, donnait l'espoir que le pays pourrait bientôt en prendre le chemin, comme chez ses petits voisins d'Europe de l'Est. Mais la troisième vague de la crise financière qui a frappé la Russie en octobre 1997, celle qui, au mois de mai, a fait chuter les titres russes de 40 %, a montré la fragilité de ces espoirs. L'enjeu est maintenant de sauver le rouble d'une dévaluation qui, de l'avis presque général, préciterait la Russie dans le chaos, social et politique aussi bien que fi-

Le gouvernement russe affirme qu'il n'a pas un besoln urgent, pour restructurer sa lourde dette à court terme, des quelque 10 milliards de dollars d'aide internationale réclamés en soundine fin mai, au plus fort de la crise. Le nouveau premier ministre, Serguei Kirienko, assure désormais que le salut viendra de nouveaux emprunts réguliers sur le marché euro-obligataire (tel celui de 1,250 milliard de dollars sur cinq ans, levé le 3 juin), assortis d'une vigoureuse chasse aux impôts et d'une accélération des privatisations plus ouvertes aux capitaux

Mais le marché des titres russes, qui avait légèrement repris après des assurances américaines que l'aide internationale ne manquerait pas en cas de besoin, a encore chuté de 5 % mardi : les investisseurs ont été déçus en apprenant que le FMI et le G 7 n'envisageaient pas de rendre publiques d'éventuelles décisions en ce sens. Ce qui pouvait

aggraver la situation lors des enchères, prévues mercredi à Moscou, sur le marché de la dette intérieure russe - les bons du Trésor ou GKO dont le rendement exigé restait proche de 60 %. Ce niveau est intenable pour le pays, même si le gouvernement se dit capable d'éviter toute surprise dans les semaines qui viennent. Tout en souhaitant un soutien, il ne peut le dire publiquement, car sa tâche est de rassurer les

ment investi en GKO. La Russie est d'autant plus victime d'une « malchance » que son nouveau gouvernement « agit aujourd'hui bien mieux que tous ses prédecesseurs », a assuré, mardi, Alexei Moiine, directeur exécutif du FMI pour la Russie. Voulant prouver sa capacité à

outre renforcée par celle, plus pro-saïque, des pertes que subtraient

nombre d'Occidentaux ayant forte-

agir, M. Kirienko a annonce mardi

### Sixième assassinat de journaliste cette année

Larissa loudina, cinquante-trois ans, rédactrice en chef du seul jour-nal d'opposition de la République de Kalmoulde (sud de la Russie), a été retrouvée assassinée, lundi 8 juin au soir, à l'endroit où un incomm lui avait donné rendez-vous pour lui transmettre des informations concernant un scandale sur lequel elle enquêtait. Il s'agit du sixième assassinat de journaliste cette année en Russie. La journaliste était en conflit avec le régime du président kalmouk, l'homme d'affaires Kirsan lliounjinov, par ailleurs président de la Fédération internationale des échecs (FIDE). Personnage controversé, M. Ilioumjinov a été mis en cause dans cet assassinat dans une lettre ouverte adressée à Boris Elisine par l'Union des journalistes de Russie. M= loudina avait publié des révélations sur des détournements de fonds, notamment sur la société ARIS – liée au président liloumjinov –, qui, en échange de pots-de-vin, octroyait des exemptions fiscales aux entreprises s'installant sur une zone offshore de la république. ~ (AFP.)

locaux. C'est en effet l'affiux de ceux-ci en 1997, période d'euphorie sur les marchés russes devenus les plus rentables du monde, qui avait permis au Kremlin de financer en partie son déficit budgétaire, de baisser ses taux à 17 % et de payer quelques arriérés de salaires. C'est aussi leur reflux, avec la crise asiatique, qui a renversé la tendance. Et cela, au moment même où la baisse des prix du pétrole privait pour la première fois la Russie de son excédent traditionnel de la balance des paiements – avec la perspective d'avoir à consacrer plus de la moitié des faibles revenus de 1998 au seul remboursement des dettes. Cela crée une situation sans précédent dans le pays où les conflits sociaux pourraient menacer le pouvoir.

La crainte d'une dérive à l'indonésienne, dans un pays nucléaire aux tendances nationalistes, est en

investisseurs en Russie, étrangers et , que l'arrestation sensationelle, la veille, de hauts fonctionnaires de l'Etat accusés de malversations, avait été « appouvée par le président et le gouvernement, décidés à lutter plus fermement contre les crimes économiques ». Mais leur définition reste des plus imprécises dans un pays où l'infrastructure fiscale est embryonnaire et l'évasion la règle.

En revanche, les crimes commis par un groupe de dirigeants du Comité d'Etat aux statistiques, récemment interpellé, ne feraient pas de doutes, selon un représentant du parquet : le patron du Comité Iouri lourkov, deux de ses adjoints et une vingtaine de collaborateurs avaient organisé depuis 1994 un réseau de vente de données confidentielles, à raison de 200 dollars le feuillet, que les « clients » achetaient par centaines à chaque affaire... Le réseau fonctionnait depuis 1994, des plaintes étaient adressées depuis

cette date au Rremlin, mais le PSB (ex-KGB) n'a entamé une enquête qu'en avril. Qu'elle ait abouti à la veille de la réunion du G7 à Paris ne devrait pas ternir la pureté des intentions du pouvoir. Pour la souligner, M. Kirienko a indiqué que le réseau falsifiait aussi des données sur les entreprises, à leur demande, pour « créer les conditions leur permettant d'éviter des impôts »... et de sous-estimer l'activité économique du pays. Cette possibilité a été mise en doute, car les entreprises sont théoriquement contrôlées par d'autres instances aussi, dont l'inspection fiscale. Mais l'intention est louable : le problème fondamental de la Russie reste la mauvaise rentrée des impôts, alors que des Russes accumulent les propriétés foncières à l'étranger.

Le nouveau chef du service des impôts. l'ex-ministre des finances Boris Fedorov, a annoncé, mardi. qu'il venait de renvoyer plusieurs de ses adjoints, dans le cadre d'une vaste entreprise de nettovage anticorruption « qui doit être systématiquement poursuivie ». Il a aussi exposé d'autres souhaits : la création d'un « ministère des impôts », endobant tous les services chargés aujourd'hui de leur collecte (l'inspection et la police fiscales, le comité de contrôle des entrées et sorties de devises, celui de l'alcool, etc): l'adoption rapide du nouveau code fiscal, quitte à ce qu'il soit introduit par étapes ou même par décrets présidentiels ; enfin, la baisse de l'impôt sur le revenu, pour qu'un nombre croissant d'individus les paye, y compris les étrangers en Russie « qui nous font la leçon sur le suiet sans donner l'exemple », ainsi que les propriétaires de logements « qui en tirent, à Moscou, au moins I milliard de dollars par an ». Mais, sans doute pour ne pas effrayer les investisseurs, l'agence Interfax n'a pas rendu compte d'une autre suggestion faite par M. Fedoroy : qu'uf : « grand banquier etranger soit interrogé une fois là-dessus à sa sortie du



n de

ndra

1. La

t les

# Mobilisation internationale afin de prévenir un embrasement au Kosovo de l'embargo sur les viandes britanniques

L'OTAN et le « groupe de contact » multiplient les réunions

Alors que la situation reste extrêmement tendue au die. Les ministres de la défense de l'OTAN devaient se Kosovo, où l'armée serbe accentue sa présence, la réunir mercredi à Bruxelles et le « groupe de contact » communauté internationale tente d'éviter une tragé-

LA COMMUNAUTÉ internationale semble déterminée à tout mettre en œuvre pour éviter un embrasement du Kosovo, la province serbe à majorité albanaise. «L'important, c'est que je suis résolu à faire tout ce que je pourrai pour empêcher que se répète un carnage humain du type de ceiui de la Bosnie, ainsi qu'une purification eth-nique », a déclaré Bill Clinton, mardi 9 juin, lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. Le président américain a aussi affirmé avoir « autorisé et approuvé des préparatifs accélérés de l'OTAN ».

évaluer les besoins, les alliés savent que cette option sera « lourde » et nécessite environ 20 000 hommes soutenus par une protection aérienne massive et des moyens logistiques. Outre une aide militaire accordée à l'Albanie et à la Macédoine pour leur permettre de mieux garder leurs frontières, l'OTAN envisage donc un déploiement préventif de ses troupes dans ces pays pour éviter l'internationalisation du conflit. Les ministres de la défense de l'Alliance doivent consulter les militaires sur les différentes possibili-

L'armée yougoslave s'engage de plus en plus dans les opérations aux côtés des forces de sécurité serbes contre les séparatistes albanais. Elle a ainsi « anéanti », hundi 8 juin, un groupe des « terroristes albanais » qui ont tué un soldat et blessé trois autres en attaquant au lance-roquettes un convoi militaire, dans l'ouest de la province limitrophe de l'Albanie, selon l'un de ses communiqués. En ratissant le terrain, l'armée a « neutralisé plusieurs points de feu » et « détruit des dépôts de munitions et d'explosifs ». Les gardes-frontières yougo-slaves ont « démantelé » le même jour deux autres « groupes terro-ristes » qui tentalent de pénétrer d'Albanie au Kosovo, indique le

L'engagement croissant de l'armée yougoslave

L'engagement croissant de l'armée, limité pour le moment à l'ouest de la province, illustre à la fois la détermination de Belgrade à neutraliser les foyers de résistance de l'« Armée de libération du Ko-sovo » (UCK) et l'incapacité des forces de police spéciales de le faire sans l'appui des militaires.

Les dirigeants français ont également affiché leur soutien à un éventuel recours à la force militaire, à la veille d'une réunion mercredi à Paris des experts du « groupe de contact » sur l'ex-Yougoslavie (Allemagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et Russie). Lionel Jospin a ainsi affirmé, mardi à Lisbonne, que la France était prête à « prendre toute sa part » à toute opération, y compris militaire, au Kosovo pour y éviter une tragédie comme celle qu'a connue la Bosnie-Herzégovine. Un peu plus tôt, Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères, avait déclaré que la France était déterminée à mettre fin à la spirale de violence au Kosovo, et n'excluait aucune option.

seize pays de l'OTAN devaient pour leur part se réunir, mercredi à Bruxelles, afin de donner des indications sur l'option qu'ils privilégient pour enrayer la répression serbe au Kosovo. « Il faut montrer de quel côté souffle le vent », a souligné, mardi, un haut responsable de l'Alliance atlantique. Même si une mission exploratoire de

tés d'intervention armée dans la province serbe.

Pour l'heure, la Russie réprouve cette éventuelle intervention. Moscou a ainsi bloqué, mardi, un projet de résolution de l'ONU autorisant l'usage de la force par l'OTAN au Kosovo. La Russie a fait valoir -lors d'une réunion des six pays du « groupe de contact » - qu'une telle résolution serait considérée comme prenant le parti des séparatistes albanais en litte contre Belgrade. Le président Boris Eltsine, en visite à Bonn, avait déjà fermement rejeté l'« intervention d'une force extérieure ». Le ministre de la défense allemand Volker Ruehe, sans exchire l'option militaire, a demandé que soient auparavant épuisés tous les moyens de pression économique et diploma-

AFFLUX DE RÉFUGIÉS

Le projet de résolution, présenté par la Grande-Bretagne sous le chapitre VII de la Charte, autorise le Conseil « à prendre toutes les mesures nécessaires pour restaurer la paix et la stabilité dans la région ». Cette résolution donnerait ainsi une base légale à une intervention

en debors de la Russie qui dispose d'un droit de veto, toutes les délégations ont soutenu le projet britannique. Les négociations sur le texte devaient se poursuivre mercredi. Organisée au niveau des hauts fonctionnaires, une réunion à Paris devait par ailleurs préparer, toujours mercredi, la rencontre des ministres des affaires étrangères des six pays du « groupe de contact » prévue le 12 juin à

A Istanbul, six pays des Balkans ont eux appelé, mardi, à une action immédiate de la communauté internationale pour mettre fin aux violences dans la province serbe à majorité albanaise. Lors d'une conférence de deux jours à Istanbul, les ministres des affaires étrangères d'Albanie, de Bulgarie, de Grèce, de Macédoine, de Roumanie et de Turquie n'ont pu convaincre leur homologue yougoslave de ce que les violences au Kosovo et l'affinx de réfugiés vers les régions voisines étaient plus qu'une affaire intérieure.

En Yougoslavie, pour la première fois depuis six mois, le président de la République fédérale de Yougoslavie (RFY, Serbie et Monténégro) Slobodan Milosevic a réuni mardi le Conseil suprême de défense (CSD), en présence des présidents serbe Milan Milutinovic et monténégrin Milo Djukanovic, pour discuter de la situation au Kosovo et à la frontière avec l'Albanie. La présence de M. Djukanovic à cette réunion constitue une reconnaissance implicite de sa légitimité par Belgrade, qui a toujours contesté la légalité de son élection face à son prédécesseur Momir Bulatovic, un protégé de M. Milosevic. Le CSD a « constaté que l'armée yougoslave et les organes du ministère de l'intérieur contrôlent entièrement la frontière (albanaise) et appliquent avec succès les mesures garantissant la sécurité de la République fédérale de Yougosiavie », selon un communiqué.

L'offensive des forces serbes dans la province du Kosovo a déjà provoqué, selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR), le déplacement de 65 000 personnes qui ont fui les combats. principalement dans la zone frontière avec l'Albanie. Toujours selon le HCR, il y environ 45 000 personnes déplacées à l'intérieur au Kosovo, peuplé à 90 % d'Albanais. 12 000 autres ont fui le Rosovo pour se réfugier en Albanie voisine et 8 000 ont cherché refuge au Monténégro. - (AFP, Reuters.)

# M. Jospin célèbre à Lisbonne des « relations exceptionnelles » avec le Portugal de l'Expo 98

de notre envoyé spécial La grève poursuit Lionel Jospin. Si celle des pilotes d'Air France ne l'a pas empêché de venir à Lisbonne, les hundi 8 et mardi 9 juin, pour la première visite d'un chef de gouvernement français depuis Edith Cresson, le grand hôtel dans lequel il résidait a été perturbé par une grève (partielle) du personnel Le premier ministre s'est rendu dans la capitale portugaise, à bord d'un Airbus de l'armée, pour visiter l'Expo 98, la dernière exposition universelle du siècle, qui a pour thème « Les océans, un patrimoine pour le futur », et participer, mardi, à la journée de la France, en l'absence de Jacques Chirac, retenu par son intervention à New York sur la drogue.

Accompagné par trois ministres reflétant les sensibilités de sa majorité plurielle - le socialiste Pierre Moscovici, ministre délégué aux affaires européennes, le radical Jacques Dondoux, secrétaire d'Etar au commerce extérieur, la communiste Michèle Demessine, secrétaire d'Etat au tourisme-, M. Jospin a partagé soigneusement son temps entre ses entretiens avec les autorités portugalses et l'Expo 98. Dès lundi soir, aprés avoir rencontré la communauté française à l'ambassade de

ministre socialiste portugais.

Le chef du gouvernement français s'est plu à rappeler à son hôte que « la France a toujours défendu l'idée que la participation à l'euro devait être la plus large possible, et au'elle devoit inclure notamment le Portugal, l'Espagne et l'Italie ». Jugeant les relations bilatérales « exceptionnelles », il a insisté sur le « symbole » de l'an 2000 où le Portugal et la France présideront successivement l'Union européenne. M. Guterres, soucieux que son pays ne pâtisse pas, à la faveur de l'élargissement, d'une baisse des fonds structurels, a relevé des « points de vue exirêmement semblables », notamment pour la défense d'un « modèle européen de cohésion sociale ». Mardi, M. Jospin a été reçu par le président de la République, Jorge Sampaio, lui aussi socialiste.

« LE CHOIX STUDIEUX » Mardi matin, sous un soleil de plomb, M. Jospin a gagné l'Expo 98 en vedette, après une visite à la frégate Duguay-Trouin, qui mouillait à proximité du pout Vasco-de-Gama. Accueilli par le ministre des affaires étrangères, Jaime Gama, et le commissaire général de l'exposition, Torres Cam-

France, M. Jospin s'est entretenu pos, le premier ministre a visité au avec Antonio Guterres, le premier pas de charge le pavillon du Portupas de charge le pavillon du Portugal. M. Jospin, qui a rendu un hommage appuyé à « toutes les entreprises françaises qui, de près ou de loin, ont apporté leur contribution au succès de l'exposition », n'a parcouru qu'une petite partie des soivante-dix hectares du site, en faisant un bref détour par « le pavillon de l'Utopie »... pour gagner le pavillon de France.

Escorté de jeunes femmes vê-

tues de blanc, dont les scooters ar-

boraient de petits drapeaux français, M. Jospin a retrouvé, à son arrivée au pavillon de France, Dominique Baudis, maire de Toulouse. Accueilli sur un air de biniou, il a loué « le choix studieux », plutôt que « cetui de l'expression spectaculaire », du pavillon de France et s'est offert un bain de foule prolongé à la sortie avec de nombreux Français. Se refusant à tout commentaire sur le conflit Air France, M. Jospin ne s'est montré loquace que sur le Mondial. Il s'est dit « persuadé » que l'équipe de France allait « se montrer à la houteur ... Mais il a surtout voulu consoler ses hôtes de leur élimination, en offrant à M. Campos un ballon de football en bois pré-

Michel Noblecourt

# « Vache folle » : Bruxelles veut une levée

Cette mesure réclamée par Londres pourrait entrer en vigueur dès l'automne. Elle sera examinée le 12 juin par les Quinze et ne devrait concerner que les animaux nés après le 1er août 1996

devait, par la voix de Franz Fischler, commissaire européen à l'agriculture, annoncer mercredi 10 juin à Bruxelles une prochaine levée de l'embargo mondial qui, depuis mars 1996, frappe les viandes bovines d'origine britannique. Cette décision, qui devra être avalisée vendredi 12 juin par le Comité vétérinaire permanent (structure qui réunit les chefs des services vétérinaires des pays de l'Union eurooéenne), pourrait entrer en vigueur à l'automne. Elle constitue un tournant dans la crise internationale de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB ou maladie de la « vache folle »). Elle survient de manière inattendue, alors qu'aucun élément scientifique ou médical majeur n'est venu éclairer les mystères qui demeurent quant au lien existant entre la maladie de la « vache folle » et les pouvelles formes de la maladie humaine de Creutzfeldt-Ja-

En pratique, cette levée de l'embargo se fonde sur les dispositions de l'accord auquel étaient parvenus, en juin 1996, les participants au sommet européen de Florence (Le

de ce sommet, organisé à l'acmé de la crise européenne de la « vache folle », un consensus diplomaticoscientifique avait pu être trouvé. fixant une série de critères préalables à toute levée de l'embargo décidé quelques semaines auparavant. Londres devait s'engager à mettre en place un véritable sytème d'identification de ses bovins et de tracabilité des viandes ainsi que l'abattage systématique des troupeaux touchés par la maladie de la « vache folle ». Parallèlement, les autorités britanniques assuraient obtenir l'arrêt de tout usage de farines de viandes et d'os dans l'alimentation animale. Ces préalables obtenus, une levée de l'embargo pouvait être envisagée. Bruxelles estime aujourd'hui que l'heure est venue de proposer cette mesure que Londres ne cesse de réclamer. En toute hypothèse, cette levée

Convergences franco-britanniques avant Cardiff

Le premier ministre britannique, Tony Blair, s'est déclaré encouragé par la proximité des positions des deux pays à quelques jours du som-

met de Cardiff, à l'issue d'un dîner, mardi 9 juin, avec le président

français Jacques Chirac. « L'un des aspects les plus encourageants des discussions que nous avons eues ce soir est de constater la proximité des

positions françoise et britannique », a-t-il déclaré. Précisant qu'il approuvait la lettre franco-allemande, îl a dit espérer que les Quinze

pourront « aborder Cardiff dans un esprit très positif et avancer, et no-

l'Europe qui la rende plus proche des gens, plus compétente, plus à même

de traiter avec les problèmes des gens ». « Il est important que nous tra-

vaillions de manière plus concertée », a-t-il ajouté.

ument grâce à l'initiative franco-allemande développer une vision de

LA COMMISSION européenne Monde daté 23-24 juin 1996). Lors charge de la santé et des consommateurs, on minimise la portée d'une telle décision en indiquant qu'il ne s'agit là que de la « seconde levée partielle », une mesure similaire ayant été prise le 1ª juin dernier vis-à-vis des viandes bovines d'Irlande du Nord. On ajoute aussi que rien n'indique que le Comité vétérinaire permanent suivra une proposition initiée par Franz Fischier, la France apparaissant adopter jusqu'ici une position « très n'servée ».

> de l'embargo ne devrait concerner que les viandes désossées des animaux nés après le 1ª août 1996 de vaches toujours indemnes de la maladie plusieurs mois après la mise bas. Dans l'entourage d'Ema Bonino, commissaire européen en

« Dans ce dossier de santé publique, les scientifiques sont aujourd'hui dépassés par des problèmes dont les principaux paramètres leur échappent, a expliqué au Monde l'un des responsables du comité des experts sur les maladies à prions. Nous ne pouvons pour notre part assurer que le risque de contamination nar voie alimentaire est minimal que si les Britanniques respectent les rècles définies en matière d'alimentation des animaux, de traçabilité des viandes bovines et de entrôle de leurs circuits de commercialisation. Si l'on était absolument certain que toutes ces règles sont respectées, qu'aucune fraude n'est possible et que les tissus à risque sont dans tous les cas détruits, que les farines ont bel et bien disparu, on peut envisager

une levée partielle de l'embargo. » La nouvelle proposition de Bruxelles ne se comprend donc que si Londres a pu fournir les preuves que les engagements pris lors du sommet de Florence ont été tenus et, compte tenu des précédents errements britanniques dans ce dossier, si des organismes indépendants ont pu contrôler leur

Jean-Yves Nau

# Le choix de Cindy Crawford

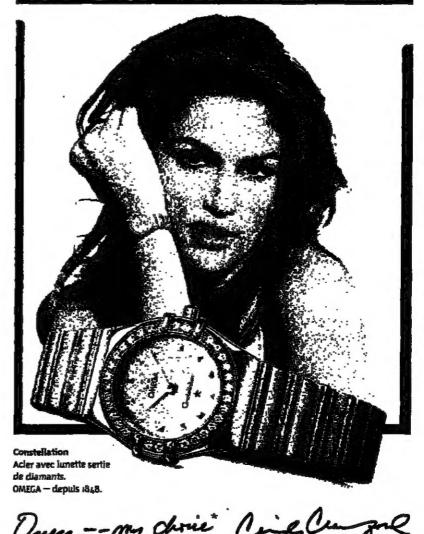

Druge -- my chrie Cing Cungal

OMEGA

Le signe de l'excellence Liste des points de vente : Tél. 03 BI 48 I4 II

a Landonesicini

tre la Russie

### Ma Le scu les do

« C'E: nante! Me Paul sar, aprè leix (Le A ciété imi lyonnais ment), a

PROCES Les po ont enqu Slyci et :

de notre ton : le l'esbrout par un v tion. Sa

Aujourd'bui, nous allons vous expliquer comment sont nées les bio-

Depuis que l'agriculture existe; l'homme ne s'est pas contenté de faire pousser des plantes. Il les a sans cesse adaptées à ses besoins. La plupart des végétaux que nous mangeons anjourd'bui n'existait pas avant que l'homme n'invente l'agriculture. Le maïs par exemple n'aurait jamais existé sans l'homme. Il a été créé par les Indiens péruviens en 1500 avant J.-C. à partir d'une plante sauvage, la téosinte. Le colza, autre culture importante en Europe, est issu du croisement du radis et du chou. Les variétés de blé cultivées aujourd'bui dans le monde sont génétiquement très éloignées de leur ancêtre, une graminée sauvage. Depuis des centaines d'années, les agriculteurs sélectionnent et croisent les plantes entre elles pour les. améliorer, afin d'obtenir des végétaux. mienx adaptés à nos besoins nutritionnels et plus savourenx.

Les techniques de modifications génétiques des végétaux sont aussi vicilles que l'agriculture, mais elles se sont considérablement perfectionnées au jur et à mesure que l'homme découvrait les fondements de ce qu'il pratiquait un hasard auparacans. Au XIX sièele. les recherches de Gregor Mendel

de pages de publicité ent été nécessaires pour convaincre les Grecs de manger des fruits nés des premières

techniques de greffage en 300 avant J.-C.?





Lenouveau de respecter la

La France ne s

:s su

e dé-

thy?

:5 ?

NUSSO

ope

# Le nouveau chef de l'Etat nigérian promet de respecter le programme de démocratisation

Le général Abdulsalam Abubakar demande la coopération de la communauté internationale

Au lendemain de la disparition soudaine du gé-néral Sani Abacha, son successeur, le général Abdulsalam Abubakar, a voulu rassurer les Nigé-

rians, ainsi que la communauté inrternationale, en affirmant, mardi 9 juin, que son régime respecterait le programme de transition vers la

démocratie décidé par la junte militaire en octobre 1995. Ce programme prévoit le transfert du pouvoir à un président élu le 1° octobre 1998.

LE NOUVEAU président du Nigeria, le général Abdulsalam Abubakar, a annoncé mardi 9 juin, dans son premier discours radiotélévisé à la nation, que son gouvernement mettrait e entièrement en œuvre » le programme de transition « socio-économique » initié par son prédécesseur, Sani Abacha, décédé lundi. Ce programme, lancé en octobre 1995 par le général Abacha, deux ans après son accession au pouvoir par un coup d'Etat, définit les étapes d'un désengagement progressif des militaires, jusqu'à la remise du pouvoir à un président civil élu démocratiquement le 1ª octobre 1998. L'élection présidentielle est

fixée au 1ª août. Le nouveau président a en outre solennellement appelé la communauté internationale à faire preuve

« de compréhension et de coopération », hi demandant d'avoir « une attitude juste et un engagement constructif », plutôt que de travail-ler à « l'isolement du Nigeria ». Il a ajouté que son pays souhaitait « avoir des relations amicales avec toutes les nations ».

La disparition soudaine du général Abacha et l'arrivée au pouvoir d'un militaire peu connu ont suscité des inquiétudes dans la communauté internationale, qui a appelé à la démocratisation, mais aussi à la nécessaire « stabilité » du géant nigérian. Les chefs d'Etat de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) réunis à Ouagadougou ont ainsi lancé mardi un « sérieux appel » au nouveau chef de l'Etat nigérian pour qu'il « fasse aboutir le processus démocratique » dans son pays. Ils lui ont demandé de «faire

tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir la paix et la sécurité partout dans le pays », et « de faire aboutir le processus démocratique dans le cadre de l'unité et de l'intégrité du territoire ».

UN NOUVEAU DÉPART »

Le vice-secrétaire général de FONU, M™ Louise Frechette, présente à Ouagadougou, a souhaité que le « changement subi » au Nigeria « facilite la transition démocratique ». Les Etats-Unis, dont les relations avec le régime d'Abacha étaient tendues, ont exhorté le Nigeria à «rejoindre la famille des pays démocratiques ». Washington estime que le général Abubakar est capable d'organiser une transition vers un régime civil et « a bon espoir à ce sujet », a précisé mardi soir le département d'Etat.

d'Orsay a souhaité que « le programme de transition démocratique se poursuive ou Nigeria afin de permettre comme prévu la remise du pouvoir à un gouvernement civil au

1º octobre .. A Bonn, Klaus Kinkel. le chef de la diplomatie allemande, a estimé qu'« après la mort du général Abacha, le régime militaire doit maintenant jeter les bases d'un nouveau départ », en réclamant la libération des prisonniers politiques. Pretoria enfin a espéré que la disparition du général Abacha ne mettrait pas fin aux initiatives en faveur de l'ouverture. «L'Afrique du Sud continuera de tout faire pour que la démocratie ait une chance réelle au Nigeria », a déclaré mardi le vice-ministre des affaires étrangères, Aziz Pahad. -

# La France ne s'est pas battue au Rwanda, selon Pierre Joxe

du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays, M. Joxe était entendu, mardi 9 juin, en compagnie du ministre de la coopération de l'époque, Marcel Debarge, par la mission d'information parlementaire sur le Rwanda. Pierre Joxe a tenté de défendre la position française au Rwanda, tout en reconnaissant qu'un certain flou entoure les opérations militaires en Afrique et en soulignant le manque d'information du Parlement et de

l'opinion publique. « Les instructions données à nos forces étaient parfaitement claires: pas de participațion aux combats », a déclaré Pierre Joxe, avant d'ajouter toutefois qu'« on peut, sans participer aux combats, être impliqué dans un conflit ». M. Joxe a notamment évoqué « le combat d'artillerie », « le combat dans un état-major », qui « se mènent à distance » d'une ligne de front. L'ancien ministre n'a toutefois pas précisé quelles actions précises avaient menées les soldats "M. Joxe s'est toutefois «félicité» que les relafrançais « à distance » du front. Des éléments

concordants tendent à prouver que l'armée française a quasiment coordonné les opérations des Forces armées rwandaises (FAR) de 1990 à 1993 afin de contrer les offensives du Front patriotique rwandais (FPR) venu d'Ou-

Pour Marcel Debarge, « il n'y a jamais eu de dessein caché derrière notre intervention ». « Il était inconcevable qu'une opération militaire extérieure remette en cause un processus de démocratisation » entamé par le président rwandais Habyarimana. «L'activité diplomatique et militaire déployée visait à éviter les massacres, a poursuivi l'ancien ministre de la coopération. Il n'y a pas eu de politique cachée, mais au contraire des mesures politiques claires. »

« TRADITION D'IMPÉRIALISME »

Les deux responsables politiques ont défendu l'héritage de François Mitterrand, initiateur de la politique active de la France au Rwanda. tions franco-africaines soient en train de

« changer d'époque », regrettant notamment l'opacité de la politique antérieure et le peu d'intérêt qu'avait suscité la crise rwandaise. « Je suis venu à l'époque devant la commission de la défense : ce n'était pas des questions qui étaient posées », a-t-il rappelé aux députés de la mission d'information, dont la moitié sont issus de cette commission de l'Assemblée nationale.

Pierre Joxe a dénoncé « l'ambiguité » des opérations militaires extérieures, notamment celles menées sur le continent africain, « des opérations non pas de guerre, mais quelque chose d'intermédiaire entre des opérations de police et des opérations d'assistance ». Dans le cas du Rwanda, il a évoqué « une tragédie épouvantable » dans laquelle « des forces françaises se sont trouvées mêlées ». « La France a conservé une tradition d'impérialisme » en Afrique, a-t-il remarqué, avant de conclure que l'opération « Turquoise », à la fin du génocide, avait été « tardive » : « C'est ça, le drame... »

Rémy Ourdan

# Le FPR possédait des missiles SA-16 dès 1991

EN MAI 1991, l'état-major parti-culier de la présidence de la Répu-Dans la note transmise, le 19 mai sa vitesse font que les cibles ne se prochent cette information du fait blique a transmis à François Mitrenseignement français informant le chef de l'Etat que les unités du Front patriotique rwandais (FPR) étaient en possession de missiles sol-air SA-16, du modèle de l'engin qui a abattu, le 6 avril 1994, le Falcon-50 du président rwandais, Juvénal Habyarimana. Jusqu'alors les instituts d'évaluation stratégique. tel l'Institut international des études stratégiques (IISS), à Londres, créditaient les forces armées propres à l'Ouganda d'une dizaine de postes de tir de missiles sol-air SA-7 d'origine ex-soviétique et baptisés Strela ou Grail par l'OTAN. En revanche, ces mêmes instituts, qui comptaient le FPR dans des «forces paramilitaires» basées en Ouganda, ne détaillaient et il se tire à l'épaule. Cependant, pas l'armement de ces unités et ne au fil des années, le SA-7 avait

qué que les premiers SA-16 ont été repérés dans l'arsenal du FPR, au Rwanda même, à l'occasion de combats particulièrement meurtriers - on évoque des bilans de plusieurs milliers de morts et de blessés - avec les Forces armées rwandaises (FAR) du président Habyarimana, lesquelles disposaient d'hélicoptères et d'avions français. La note ajoute que le SA-16 a une portée de 5 kilomètres.

LA PISTE IRAKIENINE

Le missile sol-air SA-16 est une amélioration des différentes versions du SA-7 mis en service au début des années 60. Comme le SA-16, le missile SA-7 est portable faisaient aucune allusion à la pré-montré ses limites : son temps de

1991, à François Mitterrand par son découvrent que durant quelques ment, son autodirecteur ne permet pas d'atteindre des hélicoptères à basse altitude ou des avions volant à plus de Mach 0,7, et, surtout, le SA-7 est configuré pour des tirs uniquement sur l'arrière des avions, lorsque ceux-ci s'éloignent. Les performances médiocres du SA-7 ont obligé les Soviétiques, à l'époque, à imaginer une série de missiles nouveaux, parmi lesquels figure le SA-16 dont les caractéristiques permettent de remédier aux défauts du premier.

Dans la note qui a été transmise à François Mitterrand trois ans avant l'attentat contre le Falcon-50 et qui porte, en retour, un simple paraphe présidentiel, les services de renseignements français se contentent d'indiquer que l'Ouganda possédait des missiles sol-

THAILANDE BRONE!

que des SA-16 équivalents ont été

Lors de son audition, à l'Assemblée, par la mission d'information parlementaire, Bernard Debré, ancien ministre de la coopération, s'est déclaré persuadé que des SA-16 avaient été livrés à l'Ouganda par les Etats-Unis (Le Monde du 4 juin). Les Américains auraient pu les avoir récupérés en Irak pendant la guerre du Golfe entre 1990 et 1991. A l'époque, l'IISS de Londres indiquait, dans ses analyses antérieures à la guerre du Golfe, que l'Irak détenait, entre autres missiles, des SA-7 et des SA-16 dans son arsenal antiaérien. Cependant, la note des services français n'établit pas de lien avéré entre les deux considérations.

### Le chômage enregistre une nouvelle baisse en Allemagne

NUREMBERG. L'Allemagne connaît une nouvelle baisse du chômage, avec 10.9 % de la population active concernée au mois de mai contre 11.4 % en avril, selon les chiffres bruts publiés par l'Agence fédérale pour l'emploi, basée à Nuremberg. Calculée en données corrigées des variations saisonnières (CVS), la baisse est plus modeste (11,2 % en mai contre 11,3 % en avril, selon les chiffres publiés le même jour par la Bundesbank).

« C'est une évolution réjouissante, cela montre que nos réformes prennent », a déclaré M. Kohl, lors d'un point presse organisé exceptionnellement après la publication de ces statistiques. « Il s'agit du plus fort recul en mai dans l'Allemagne réunifiée », a précisé le président de l'Agence pour l'emploi, Bernhard Jagoda. C'est la première fois, de-puis août 1995, que le nombre de chômeurs est inférieur au même mois de l'année précédente, a-t-il souligné. Les analystes expliquent que la reprise de la croissance et les facteurs saisonniers sont principalement responsables de cette amélioration, qui concerne surtout la partie occidentale du pays. - (AFP.)

### L'ancien dictateur argentin Jorge Videla a été arrêté

BUENOS AIRES. L'ancien chef de la junte militaire au pouvoir en Argentine, le général Jorge Videla, a été arrêté mardi 9 juin, sur ordre d'un juge fédéral, « pour crimes contre l'humanité », perpétrés durant la dictature militaire de 1976 à 1983 contre des mineurs, ont annoncé des sources judiciaires à Buenos Aires.

Selon l'ordre d'arrestation, signé par le juge Roberto Marquevich de San Isidro, Jorge Videla est accusé d'avoir participé à l'enlèvement de cinq enfants, nés durant la captivité de leurs mères entre 1976 et 1981. L'enlèvement de nouveau-nés et leur placement dans des familles de policiers est le seul crime déclaré imprescriptible en Argentine. - (AFR)

### Tentative de dialogue avec la rébellion militaire à Bissau

BISSAU. Deux délégations du Parlement bissau-guinéen ont entamé, mercredi 10 iuin, des négociations sur un arrêt des combats entre les mutins de l'armée et les troupes fidèles au président Joao Bernardo Vieira, selon la radio nationale portugaise. La mutinerie a éclaté dimanche après la destitution d'Ansumane Mane de son poste de chef d'état-major pour négligence dans une affaire de trafic d'armes avec les forces séparatistes de Casamance, dans le sud du Sénégal voisin. Plusieurs centaines de soldats sénégalais sont arrivés au port de Bissau, selon l'AFP. Le Sénégal a démenti mardi avoir envoyé des troupes. - (AFP, Reuter.)

### CORRESPONDANCE

### Une lettre de l'ambassadeur d'Algérie en France

APRÈS nos articles sur les assassinats de religieux en Algérie (Le Monde des 6 et 7 juin), nous avons reçu de Mohamed Ghoualmi, ambassadeur d'Algérie en France, la lettre

J'ai été choqué, outré et ulcéré de constater que votre journal, se fondant sur des rumeurs, des ragots et des hypothèses fantaisistes, s'attaque une nouvelle fois à l'Algérie et

Ainsi, un article de votre journal suggère à ses lecteurs que les services de sécurité algériens seraient au moins en partie responsables de la mort des moines de Tibehirine et de Mgr Claverie.

Je n'entrerai pas dans les détails utilisés pour étayer cette hypothèse absurde qui voudrait que les services de sécurité algériens, dans leur combat contre le terrorisme intégriste, auraient pu s'attaquer à ceux-là mêmes qui les soutiennent et qui, par le courage de leur présence en Algérie, mettaient en échec, au moins symboliquement, la stratégie d'isolement du pays.

Il est quand même cocasse, n'était le caractère tragique de la question. que ce soient ceux-là mêmes qui, à partir de Rome, tenaient à réhabili-Jacques Isnard ter politiquement l'intégrisme armé

et qui avaient trouvé, en Mgr Claverie, un obstacle majeur à leur stratégie, qui aient soufflé en partie les ingrédients pour le montage de cette hypothèse. Mgr Claverie, faut-il le rappeler,

s'était opposé, jusqu'à son dernier souffle, aux tentatives de réhabilitation de l'intégrisme cautionnées par certains milieux ecclésiastiques romains. Ce sont ces demiers qui, aurendent responsables de la mort de leur principal adversaire les services de sécurité algériens.

Faut-il rappeler aussi, pour vos lecteurs, que Mgr Claverie était menacé de mort par le GIA et qu'il n'avait jamais fait état, à qui que ce soit, d'une quelconque menace du pouvoir algérien dont il était l'un des soutiens les plus crédibles tant sur la scène politique nationale qu'internationale, comme dans les milieux ecclésiastiques?

Faut-il rappeler enfin que les sept moines de Tibehirine, à la mémoire desquels je rends une nouvelle fois hommage au nom de mon peuple et de mon gouvernement, avaient été enlevés par le GIA, qui a notifié les conditions de leur libération, puis les a assassinés en prenant soin de revendiquer leur exécution?

# L'Indonésie se dit prête à accorder un « statut spécial » au Timor-Oriental

### BANGKOK de notre correspondant régional

La démission de Suharto semble offrir une occasion de régler la question du Timor-Oriental, ancien territoire portugais dont l'occupation brutale en 1975, puis l'annexion l'année suivante par l'Indonésie n'ont jamais été reconnues par l'ONU. Son successeur, B. J. Habibie, a déclaré à la BBC, mardi 9 juin, qu'il était prêt à accorder à la « vingt-septième province » de l'Indonésie un « statut spécial », durtype de ceux dont bénéficient Djakarta, Yogyakarta (ja-va central) et Atjeh (Sumatra occi-dental). M. Habíbie s'est également dit prêt à « libérer tous les détenus timoruis, même ceux qui ont commis des crimes ». Rejetant ces propositions, plus de trois mille personnes ont manifesté, mercredi 10 juin à Dili (Timor), réclament « l'indépendance totale m

Répondant aux pressions étrangères, le nouveau président ne s'est pas engagé sur le fond. A ses yeux, Timor oriental demeure partie inté-

grante d'une République au sein de laquelle Djakarta, Yogyakarta et Atjeh ne disposent que d'une semiautonomie formelle. Il n'est question ni de référendum ni d'autodétermination. Il n'en a pas moins relancé le débat en introduisant la notion de statut spécial, rejetée jusqu'au bout par le général Suharto.

TOUT DÉPEND DE L'ARMÉE L'intérêt du nouveau gouverne-

ment serait de libérer la diplomatie indonésienne d'un boulet qu'elle traîne depuis plus de vingt ans. En prenant l'initiative, il disposerait d'une marge de manœuvre moins étroite, ne serait-ce que parce que deux interlocuteurs de poids sont à portée de main : à Timor, Mgr Carlos Felipe Ximenes Belo, évêque de Dili et prix Nobel de la paix 1996, et, surtout, à la prison Cipinang de Djakarta, Xanana Gusmao, chef de la guérilla timoraise capturé en novembre 1992 et condamné à vingt ans de prison l'année suivante. Pour l'instant, Ali Alatas, mi-

nistre des affaires étrangères de-

puis dix ans, a déclaré que la libérapourrait intervenir que « dans le cadre d'une solution globale ». L'anclen chef de la guérilla timoraise est considéré par Djakarta « noncomme un prisonnier politique mais

comme un criminel ». Un « crimi-

l'an demier avec Nelson Mandela tion de Xanana Gusmao ne de passage à Djakarta et qui a reçu, pourrait intervenir que « dans le depuis la démission le 21 mai de Suharto, les visites d'un membre

de la Chambre américaine des représentants et d'un diplomate bri-Tout en réclamant sa libération

nel » que Suharto avait laissé diner préalable, Xanana Gusmao pour-

rait, comme le fit Mandela, amor-cer le dialogue avec les Indonésiens. Quant à Mgr Belo, il a indiqué qu'il comptait rencontrer le président Habibie et le général Wiranto, ministre de la défense et commandant en chef des forces armées. Car tout assouplissement de Djakarta à propos du Timor-Oriental dépendra de l'armée. Si elle peut envisager un jour une autonomie interne, elle n'acceptera silrement pas, tant qu'elle aura son mot à dire, tout processus qui pourrait conduire à l'indépendance des Timorais. Le problème serait donc non celui de la tenue d'un référendum populaire réclamé par l'ONU, mais celui de la question à laquelle les 800 000 habitants du territoire seraient invités à ré-

Cette question, sur le degré ou le type d'autonomie du territoire, ne pourrait être que le fruit d'un compromis entre de multiples parties: l'ONU, les Etats-Unis, Djakarta, Mgr Belo, Xanana Gusmao et le Portugal. De sa prison, Xanana

Gusmao s'est dit prêt à discuter avec Djakarta à condition que le droit à l'autodétermination des Timorais ne soit pas mis en cause. A la fin des années 70, la « pacifi-

cation » du Timor-Oriental avait fait plus de cent mille victimes. Vingt ans plus tard, les Timorais demeurent hostiles à la domination indonésienne. Pour désamorcer la tension toujours à fleur de peau dans le territoire, l'Australie, qui a reconnu l'annexion de Timor par l'Indonésie, a suggéré une réduction de la présence militaire indonésienne et le transfert d'une partie \* beaucoup plus importante » de l'administration aux Timorais. Toutefois, le président Habibie

doit faire face à d'autres priorités : asseoir sa fragile autorité, enrayer l'effondrement de l'économie, éviter des désordres sociaux. Sachant que le dernier mot revient aux forces armées, il n'a fait jusqu'ici que le petit pas nécessaire à la relance d'une négociation.

Jean-Claude Pomonti

Le scu

es do

« C E:

LOI DE FINANCES Au seuil de la préparation du projet de loi de finances pour 1999, les termes du débat se précisent, au sein de la majorité,

pour un alourdissement de la taxation des patrimones, les Verts pour une fiscalité écologique. Le PS, par la voix de François Hollande, défend des baisses

ALORS, C'EST UN BUDGET DE GAUGE.

OU DE GAUCHE PLURIELLE?

bitation et une taxation des plus-values boursières à court terme. • LES MARCHÉS attendent du gouvernement, au-delà des choix fiscaux, une réforme des retraites, explique au

Monde Philippe Gudin, économiste chez Goldman Sachs, qui met en doute, en outre, la possibilité de ramener les déficits publics à 2,3 % en 1999. • L'EMPLOI SALARTE a augmenté de quelque 100 000 postes au premier trimestre de 1998, selon les statistiques publiées, mercredi 10 juin, par le ministère de l'emploi et par l'Unedic (assurance-chômage).

La réforme et régional à

DA.

III.

13 . .

mail:

dan."

min -

viggt som

ch rus

Per as

Mah

enger?

Maat

[41,75].

France

 $\{g_{ij},g_{ij}\}$ 

de un

201 (07)

ALC: N

William In

Digital second

national ...

mount of

opposited.

Droite et gauche

le texte sur la Nou

Li composing

Passage

mercial.

white...

Mellow Sec.

Derrita ...

The Section

viter!

Mental 2

presentation.

nne land

with the second

du promo

higher of the con-

Marg. ..

Drugt :

di. a | ... Ps do

COMMENT OF A

ment is a many

# La gauche réclame une fiscalité plus égalitaire et plus écologique

Le débat d'orientation sur le budget de 1999, à l'Assemblée nationale, a précisé les attentes des communistes et des Verts en matière d'impôts. Les socialistes demandent, de leur côté, des allègements de la TVA et la taxation des plus-values boursières à court terme M. Hollande, l'une des principales

LE DÉBAT FISCAL est lancé. Même si Lionel Jospin ne doit rendre son arbitrage qu'à la fin du mois de juillet sur le volet des impòts du proiet de loi de finances pour 1999, la majorité « plurielle » fait, depuis plusieurs jours, assaut de propositions pour tenter d'influer sur les choix du gouvernement. Le débat d'orientation budgétaire, mardi 9 juin, à l'Assemblée nationale, a ainsi été l'occasion pour plusieurs députés, dont Alain Bocquet, président du groupe communiste, et Yves Cochet, porte-parole des Verts, de réclamer un budget « plus à gauche ». Pour sa part, le premier secrétaire du Parti socialiste, Francois Hollande, cherche lui aussi a muscler le projet de loi auquel travaille le gouvernement.

Pour l'heure, ce dernier reste en retrait, dans l'attente des trois rapports sur la riscalité du patrimoine, sur la fiscalité écologique et sur la fiscalité locale que la commission des finances de l'Assemblée nationale doit rendre publics dans les prochaines semaines. Même le ministre des finances. Dominique Strauss-Kahn, à qui certains socialistes reprochent parfois de se montrer trop prudent, prend soin de laisser le débat le plus ouvert possible. Tout juste a-t-il dénoncé, mardi, devant les députés, le « mythe du grand soir fiscal, meilleur synonyme de l'im-

On devine, cependant, dès à présent, les points essentiels et sensibles du débat qui va, durant l'été, opposer le gouvernement à sa majo-

Les socialistes et les

convergences Blair-Jospin

delson, ministre sans portefeuille

du gouvernement Blair, a relevé

qu'« il y a beaucoup plus de points

communs que ce qu'on auroit pu

penser il y a un an «. François Hol-

lande a souligné « l'analogie des oc-

tions engagees par M. Blair et celles

que nous menons ici », en citant

« l'emploi des jeunes, la lutte contre

l'exclusion, la nécessité de prendre

davantage en compte les problèmes

de sécurité » et « la priorite donnée à

l'education ». Le premier secrétaire

du PS a évoqué « des différences »

sur la réduction du temps de travail

et la flexibilité mais a insisté sur la

POUR VOUS AIDER A RÉUSSIR

de BAC d à BAC+3

III GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE

**GRANDS CONCOURS** 

Concours Classique et Exceptionnels

**EXCELLENTS TAUX DE SUCCÉS** 

**3615 ISTH.ES** 

ENSEIGNEMENTS

SUPÉRIEURS PRIVÉS

Tel.: 01-42-24-10-72

Fax:01-42-24-73-25

Prepas 2 ans et

Admissions Bac + 2 + 3

SCIENCES POLITIQUES

Tère et Zeme ANNEES

**III SOUTIEN AUX FACULTÉS** 

DROIT/SCIENCES ECO.

M ENTRÉE A LA M.S.T.C.F.

EN.A. - C.N.E.S.S. - I.R.A.

REF.B. (CREPA)

DEPUIS 1954

Tautes FACULTES

popularité des deux dirigeants.

• La fiscalité du patrimoine. semblée, M. Bocquet a plaidé pour siblement, désireux de donner une té » un élargissement aux biens profes- tonalité de gauche au projet du gousionnels de l'assiette de l'impôt de

solidarité sur la fortune (ISF). Si cet san d'un élargissement de l'assiette impôt « trappe modérément les millionnaires, il tend à éparener les milliardaires », a-t-il lancé, avant d'aiouter : « Les quatre cents premières tortunes professionnelles sont estimées à quelque 600 milliards de francs. La plupart, du fait du mode de calcul de l'impôt, échappent quasi intégralement à l'ISF. » Prenant la parole peu après, M. Cochet a plaidé, de son côté, pour « un relèvement »

jourd'hui avec moins de 3 000 francs par mois », a-t-il affirmé. Le Parti socialiste est lui-même, vi-

de l'ISF, afin de financer « un relève-

ment des minima sociaux ». « Nul

adulte ne doit vivre en France, au-

de l'ISF aux biens professionnels, M. Hollande a ainsi, une nouvelle fois, plaidé en ce sens, le 7 juin, au . Grand Jury RTL-Le Monde-LCI » (Le Monde du 9 juin). Encore ne l'at-il fait qu'avec une grande prudence. « C'est souhaitable, même si ce n'est pas facile », a-t-il dit.

PESN

C'est surtout dans un autre domaine, lamais évoqué au cours des derniers mois, celui des plus-values boursières, que le premier secrétaire du PS attend un geste fort du gouvernement. Il souhaite que « ceux qui ont un enrichissement rapide, ceux qui font des plus-values importantes » solent « appelés à la solidari-

Dans l'esprit du dirigeant sociavernement. Depuis longtemps parti- liste, il ne faudrait pas que l'opinion cordent à penser qu'il faut engager

haisse de la rémunération du l'ivret A, que le gouvernement pénalise les petits épargnants mais ne fait rien en ce qui concerne les gros revenus de l'épargne. C'est donc la raison pour laquelle il recommande une mesure dans le domaine des plusvalues à court terme.

Centrant son propos sur les grands équilibres du projet de loi de finances pour 1999, le ministre des finances, lui, s'est peu attardé sur les questions fiscales. Mais on devine que certaines des propositions avancées à l'Assemblée nationale n'auront guère les faveurs de Bercy.

Dans le cas de l'ISF, il apparaît clairement que le ministère des finances n'est guère désireux d'engager un bras de fer avec le patronat, pour lequel l'élargissement de l'assiette pourrait constituer un casus belli. D'ailleurs, devant les députés, M. Stauss-Kahn s'est gardé d'évoquer l'intégration de l'outil de travail. Il s'est borné à évoquer des « évasions qui paraissent anormales » ou, encore, « des contribuables bien conseillés qui échappent ainsi à l'ISF » -allusion transparente au cas de Prançois Pinault qui a échappé l'an passé à l'impôt. Le propos pourrait donc suggérer que Bercy se satisferait d'un simple « toilettage » pour mettre fin à certains abus.

Dans le cas des plus-values, Bercy pourrait aussi faire valoir que la réforme de la contribution sociale etnéralisée (CSG) vient d'entrer en vigueur et qu'il ne convient pas d'échauder une nouvelle fois les

• La fiscalité locale. Ce dossier moins animés. D'abord, le gouvernement comme sa majorité s'ac-.

retienne, après l'annonce de la une réforme de la taxe professionnelle. Dans le cas de la taxe d'habitation, M. Hollande a posé, dimanche, les termes du débat : le projet consistera soit à « relier » cet impôt « aux revenus et, si on ne le peut pas, ment pour les catégories modestes ».

• La fiscalité écologique. C'est évidemment le cheval de bataille des Verts. M. Cochet s'est donc insurgé contre la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) sur le gazole,

priorités devraît aller à la baisse promise de la TVA. « Elle n'est pas possible sur tous les produits, a-t-il dit. Ce qu'Alain Juppé a fait, nous n'allons pos le défaire, hélas !, car cela coule 60 milliards de francs. Mais, en revanche, il nous paraît judicieux de déclasser certains produits, taxés à 20,6 %, en dessous. Si on peut le faire de 18 %, peut-être 14 %, pour aller vers 5,5 % » Cette proposition falt l'unanimité à gauche.

### Le Parti communiste critique la baisse du Livret A

Président du groupe communiste de l'Assemblée nationale, Alain Bocquet est le seul à avoir évoqué, mardi 9 juin, lors du débat sur l'orientation budgétaire mals hors de l'Hémicycle, la baisse des taux des livrets d'épargne. S'exprimant dans les couloirs du Palais-Bourbon, Il a déclaré que « s'en prendre aux petits épargnants n'est pas une bonne mesure ». M. Bocquet a ajouté que les députés communistes ne pensent pas « que ce soit le bon chemin, en ce sens qu'il ne fullait pas commencer par ça : il fallait commencer par l'impôt sur les grosses fortunes ».

C'est le ministre des transports communiste, Jean-Claude Gayssot, qui avaît annoncé, le 5 juin, cette mesure : la rémunération du Livret A et du Codevi passera, à compter du 15 juin, de 3,5 à 3 %; celle des comptes d'épargne à 2 % ; celle des plans d'épargne logement ouverts après le 9 juin à 4 %. Pour M. Bocquet, cette mesure ne se justifie pas, mème si elle « induit une réhabilitaion du logement et la création de loge-

qui est « nettement sous-taxé par rapport à l'essence sans plomb ». Il téclame une augmentation « au Ir janvier prochain de l'ordre de 30 centimes » de la taxation sur le gazole, «tandis que l'on ne toucherait pas à l'essence sans plomb ». Ce projet tient très à cœur à Dominique Voynet, mais le gouvernement ne l'étudiera pas avec un est le prétexte, à gauche, de débats grand enthousiasme, même s'il pourrait être contraint de faire un

• La fiscalité indirecte. Pour

annoncées (subventions à la réduc-

tion du temps de travail, emplois-

jeunes, loi sur l'exclusion, accord sa-

larial dans la fonction publique), cet

objectif nous semble très ambitieux

et nous doutons de sa réalisation.

Après 2,8 % en 1998, nous attendons

2,7 % l'an prochain, ce qui n'est claire-

ment pas un rythme de baisse satis-

faisant puisque la dette publique, en

Quelles sont les propositions que Matignon pourrait retenir? Dans l'immédiat, le premier ministre devra rendre ses arbitrages sur le volet des dépenses du projet de loi de finances, et ce n'est que dans le courant du mois de juillet qu'il abordera la question fiscale. Feutrée jusqu'à présent, la controverse pourrait alors devenir autrement plus animée au sein de la majorité.

> Raphaelle Bacqué et Laurent Mauduit

Philippe Gudin, économiste chez Goldman Sachs

### « L'objectif de 2,3 % de déficits publics en 1999 paraît très ambitieux » types. La première erreur serait une

Lors d'un colloque de la Fondation Jean-Jaurès sur le thème torale des socialistes, la Bourse de « Blair-Jospin, un an après ». Pierre Paris a progressé de 60 %, les taux Mauroy a souligné, mardi 9 juin, que « ce qui distingue » M. Blair et d'intérêt se trouvent à des niveaux M. Jospin « est moins important que historiques les plus bas. Les marce qui [les] rapproche ». Peter Man-

chés financiers sont-ils de gauche? - Du point de vue des marchés financiers, la politique économique du gouvernement de Lionel Jospin ne marque pas de véritable rupture par rapport à celle menée auparavant. En ce qui concerne la politique europeenne, le doute qu'avaient pu suscil'amélioration de la situation économique européenne dans un contexte

ter certains propos de campagne a été levé dès le sommet d'Amsterdam. La hausse de 60 % de la Bourse de Paris, sur les douze demiers mois, résulte quant à elle principalement de d'absence quasi totale de tensions in-

-Sur le plan structurel, la politique

« Depuis un an et la victoire élec- économique du gouvernement ne remet pas en question ces bonnes perspectives. L'impact sur les coûts salariaux de la loi sur les 35 heures reste très difficile à chiffrer, et certaines décisions liées au surcoût des heures supplémentaires, notamment, ont été reportées à la seconde moitié de 1999. Par ailleurs, le gouvernement a clairement démontré son intention de mettre en œuvre des mesures visant à soutenir la demande sur le marché français d'actions.

> - L'arrivée de l'euro n'a-t-elle pas protégé le marché français de la mauvaise humeur des investisseurs vis-à-vis de mesures comme les 35 heures ou les emploisjeunes, ou devant le conflit à Air Prance?

- La persoective du lancement de l'euro a considérablement modifié la façon dont les investisseurs analysent

nistère de l'emploi), le secteur

privé vient de connaître six tri-

mestres consécutifs bien orientés,

après six trimestres de conjoncture

Aubry explique ces bons résul-

tats « par la reprise économique

que l'action gouvernementale a su

favoriser et amplifier en restau-

tique d'emploi déterminée ».

rant la confiance par une poli-

Dans un communiqué, Martine

hésitante ».

les situations économiques et politiques nationales, en particulier sur les marchés de taux d'intérêt. A partir du moment où le risque de change a disparu et où la politique monétaire est unique, les évolutions relatives

demeurent très limitées. » Enfin, vous citez le conflit d'Air France; mais n'oublions pas que le gouvernement a mené à terme des opérations de privatisation ou de privatisation partielle qui semblaient encore inimaginables, ii y a un an, pour un gouvernement français de

- Qu'attendent maintenant, selon vous, les marchés financiers de la politique économique du gouvernement, notamment en ma-

tière budgétaire ? - Le gouvernement a annoncé son intention de réduire l'ensemble des déficits publics à 2,3 % du PIB en

part de PIB, ne serait toujours pas stabilisée après trois années de reprise de la croissance. L'impact à court terme sur les marchés financiers devrait être, néanmoins, très limité,

puisque c'est au niveau européen que la baisse des déficits est appréciée. - Quelles sont les erreurs que le gouvernement doit à tout prix évi-

ter s'il veut conserver la confiance des marchés? - Les erreurs à éviter sont de deux

du temps de travail. Pour éviter les effets négatifs sur la compétitivité des eutreprises, le gouvernement devra d'une part assouplir les conditions de rémunération des heures supplémentaires et, d'autre part, favoriser le développement de l'annualisation. De plus, un retour en artière sur les exonérations de charges sociales mises en œuvre par le précédent gouvernement et sur le développement des méthodes d'embauche plus souples, via les CDD ou les agences d'intérim, serait préjudiciable, à la fois pour le marché du travail et pour la compétitivité des entreprises.

approche trop rigide de la réduction

» La seconde concerne la réforme nécessaire des systèmes de retraites. Elle conditionne l'évolution des marchés financiers à long terme. Il s'agit en premier lieu pour le gouvernement d'assurer la survie des régimes existants fondés sur la répartition, sans mettre en péril les équilibres budgétaires futurs, ce qui suppose la mise en œuvre de mesures impopulaires mais indispensables: allongement de la durée de cotisation, baisse des prestations, hausse des cotisations. Il s'agit aussi de mettre au point un dispositif de fonds d'épargne-retraite, fondé sur la capitalisation, pour compléter le système par répar-

> Propos recueillis par Pierre-Antoine Delhommais



M.S. OUERDANE Ed. PROJHIS En librairie 360 p. 138 FF

LE GOUVERNEMENT vient de rance-chômage. Le rythme de reviser à la hausse les estimations de créations d'emplois au premier trimestre 1998. Alors qu'il estimait leur nombre à 73 400 (+0,5 %) il y a encore un mois (Le Monde du 16 mai), elles

ont finalement atteint 95 200

(+0,7%), selon les statistitiques

publiées, mercredi 10 juin, par le ministère de l'emploi et l'Insee. Le régime d'assurance-chōmage (Unedic), dont le champ est un peu plus large, a indiqué. le même jour, que 114 600 postes de travail supplémentaires ont été créés entre janvier et mars (+ 0,8%). Il estime que l'emploi salarie a atteint, au 31 mars, «un

ACCÉLÉRATION DEPUIS SIX MOIS Entre mars 1997 et mars 1998,

maximum historique » avec

14 i68 900 personnes.

La ministre de l'emploi et de la solidarité se félicite, notamment, l'emploi dans le secteur privé que l'industrie et la construction s'est accru de 236 400 (+1,8 %), aient pu recréer des emplois (resselon le ministère, et de 281 200 pectivement 7 700 et 1 200) pour (+2%), selon le régime d'assula première fois depuis le milieu

de l'année 1995. Le secteur du ces créations s'est accéléré de-BTP n'en demeure pas moins sipuis six mois, puisque 70 % des nistré, puisqu'il a perdu entre postes nouveaux sont apparus 1,2 % et 2 % de ses effectifs en un entre octobre 1997 et mars 1998. an, selon des chiffres respectifs · Si l'on se place sur une plus de l'Insee et de l'Unedic. longue période, résument les ex-C'est donc le tertiaire qui tire perts de la Dares (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du mi-

Le secteur privé a créé près de 100 000 emplois au premier trimestre

l'emploi. Le ministère note qu'il enregistre même, au premier trimestre, « son meilleur chiffre de la décennie : 86 000 », soit + 1 % en trois mois et + 3,2 % en un an. L'Unedic donne l'explication de la reprise des embauches dans les deux secteurs en difficulté de l'industrie et de la construction : le « développement très vigoureux de l'interim » (+ 10,7 % en un tri-

mestre). Les deux syndicats professionnels du travail temporaire (Unett et Promatt), qui ont fusionné le le juin, notaient depuis des mois une reprise des missions d'interim dans ces secteurs, le bâtiment profitant notamment du redémarrage de la contruction de logement et de conditions météo-

rologiques favorables en janvier

Au total, un peu plus de la moitié des postes créés en un an l'ont été sous forme de missions d'interim, constate l'Unedic.

HAUSSE GÉNÉRALISÉE

L'Unedic observe qu'au premier trimestre, « toutes les régions sont creatrices d'emplois ». Si l'Ile-de-France voit ses effectifs rester pratiquement stables (+0,1%), l'Alsace témoigne d'un réel dynamisme (+ 1,9 %).

Sur un an, toutes les régions profitent de cette embellie, à l'exception de la Corse.

Parmi les plus créatrices d'emplois figurent Midi-Pyrénées (+3,4%), le Nord-Pas-de-Calais (+3,1%), Alsace et Poitou-Charentes (+ 3 %), alors qu'ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur affichent une progression plus lente (+ 1 %).

Jean-Michel Bezat

leur budget par un seul vote, en

retenant les seuls amendements

qui auraient son accord. Cette dis-

position permet à l'exécutif de ne

pas voir son texte initial dénaturé

par les oppositions. Enfin, le pro-

jet, s'il était adopté, imposerait

aux opposants au sein d'un

conseil régional qui voudraient

voter une « motion de défiance »

à l'encontre du président, de se

mettre d'accord sur le nom du

nouveau président qu'il vou-

draient voir élu si leur motion

Les deux projets devraient être

assortis d'une déclaration d'ur-

gence. Le gouvernement souhai-

terait faire inscrire le projet sur les

régionales à l'ordre du jour de

l'Assemblée nationale dans la se-

maine du 23 et 24 juin, tandis que

le texte sur les européennes pour-

rait venir en première lecture

en juillet, lors de la session extra-

était adoptée.

es?

chy?

DUSSO

La réforme des scrutins européen et régional au conseil des ministres

Les alliés du PS hostiles à l'élection des eurodéputés dans huit circonscriptions Le conseil des ministres a approuvé, mercredi 10 juin, deux projets de loi du ministre de l'intérieur sur la ré-forme des scrutins européen et régional. Le premier de régions face à leurs oppositions.

APRÈS la réforme de la justice vènement a lui-même convenu permettre aux présidents de conseil régional de faire adopter

et le cumul des mandats, le conseil des ministres a abordé, mercredi 10 juin, le troisième volet des réformes institutionnelles voulues par Lionel Jospin en adoptant deux projets de lois pré-sentés par le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement. Le premier réforme le mode de scrutin européen, le second, le mode de scrutin régional et les moyens des présidents de régions face à leurs oppositions.

Le premier de ces textes divise

en huit zones la France, qui formait jusqu'à présent une circonscription unique pour l'élection, à la représentation proportionnelle, des quatre-vingt-sept députés européens. Chacune de ces « régions » - sept en métropoles, plus une comprenant l'ensemble de l'outre-merse verrait attribuer un certain nombre de sièges, de trois pour l'outre-mer à seize pour l'île-de-France (Le Monde du 15 mai). Le 16 avril, le président de la République s'était déclaré partisan d'une réforme du mode de scrutin européen applicable dès juin 1999. Même si l'opposition est partagée sur cette question, le ministère de l'intérieur table sur le soutien d'une bonne partie de la droite. En revanche Philippe de Villiers, président du Mouvement pour la France, a accusé, mercredi 10 juin, sur RMC, M. Chirac et M. Jospin de vouloir « dépolitiser le débat »

La gauche, elle, attend avec résignation. Tous les partenaires du PS s'opposent à ce projet. Réuni en comité national, le Parti communiste a rappelé officiellement, le 4 juin, qu'il jugeait la réforme « inacceptable ».. Dominique Voynet présentera de sou côté, le 13 juin, devant le conseil national de son parti, sa première motion depuis qu'elle a été nommée ministre, pour marquer son opposition à cette réforme. Mardi, à l'issue du bureau national du PS, dont il était l'invité, M. Cheque des régions plus simples. « par exemple bâties sur les numéros de téléphones, auraient été préférables », et qu'il aurait « peutêtre », d'ailleurs, « préféré le statu

Le second projet de loi comporte deux volets. Le premier modifie le mode de scrutin des conseillers régionaux, de manière à assurer aux exécutifs régionaux le soutien d'une majorité absolue. La région deviendrait une circonscription unique, et le mode de scrutin s'inspirerait de celui des élections municipales: sauf si une liste obtient dès le premier tour la majorité absolue des voix, il serait procédé à un second tour de scrutin. La liste arrivée en tête se verrait attribuer une prime de 25 % des sièges de l'assemblée régionale; en plus de ceux auxquels lui donnera droit la représentation proportionnelle.

VERSION ATTÉMUÉE DU 49-3

Le second volet de ce projet de loi a pour objectif de donner aux actuels présidents de région qui ne disposent pas de majorité stables quelques armes supplémentaires face à leurs oppositions, et d'éviter ainsi un blocage, au moins budgétaires, des assemblées récemment élues (Le Monde du 23 mai). Avant les élections du 15 mars, le Parlement avait donné aux présidents de régions une version atténuée de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui permet an gouvernement d'obtenir l'approbation d'un texte dès lors qu'une majorité contraire ne s'est pas dégagée pour le renverser. Pour l'instant, la loi autorise les présidents de région à recourir à ce moyen de contrainte uniquement pour faire adopter leur budget. Le projet de M. Chevènement étend son utilisation aux autres actes budgétaires, comme les budgets rectificatifs. En revanche, en l'état actuel du texte, les contrats de plan entre les régions et l'État ne sont pas concernés.

Le texte prévoit également de Droite et gauche approuvent le texte sur la Nouvelle-Calédonie

l'Assemblée nationale a adopté, mercredi 9 juin, le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie. Le texte, destiné à permettre la mise en œuvre de l'accord de Nouméa du 5 mai (Le Monde du 28 mai), a reçu un accueil favorable des principaux représentants des groupes. Catherine Tasca, présidente (PS) de la commission des lois et rapporteur du projet de loi a confirmé avoir eu « des contacts » avec son homologue du Sénat, Jacques Larché (DL) - avant son départ pour la Nouvelle-Calédonie, où il mène une délégation de la commission des lois du Sénat -, afin d'« aller tout droit vers un vote conforme » des deux Assemblées, avant l'adoption définitive du projet par le Congrès, probablement le 6 juillet. Les députés examineront le

noncer le 30 juin. Attentifs à « ne pas mettre à bas un édifice patiemment construit », seion l'expression de Jacques Brunhes (PCF), les membres de la commission des lois de l'Assemblée nationale ont eu la prudence de ne pas corriger de leur seule initiative la copie du gouvernement. M™ Tasca a ainsi indiqué avoir consulté le gouvernement, les signataires de l'accord de Nouméa, ainsi que la commission des lois du Sénat avant de proposer la principale modification votée en commission: sur proposition de son rapporteur, la commission des lois a en effet décidé de rétablir le titre XIII de la Constitution, relatif à la Communauté et abrogé en 1995, afin d'y intégrer, sous l'appellation « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie », l'ensemble du dispositif

texte en séance publique jeudi 11 juin, le scrutin étant prévu le

16 juin. Le Sénat devrait se pro-

LA COMMISSION des lois de du projet de loi constitutionnelle. Le gouvernement avait, selon l'exposé des motifs de son projet, jugé « préférable de proposer l'adoption d'un texte autonome par rapport à la Constitution du 4 octobre 1958, dans la mesure où il s'agit de mettre en place un cadre juridique transitoire, spécialement adapté à la situation de la Nouvelle-Calédonie. »

UNE SEULE FAUSSE NOTE

L'accueil favorable réservé au projet en commission n'a pas empêché les députés de relever les « dérogations » contenues dans le texte, comme la restriction du corps électoral aux citoyens installés en Calédonie en 1988, ainsi qu'à leurs descendants, et le « régime juridique différencié » dont bénéficieront les « citoyens de Nouvelle-Calédonie », notamment en matière d'accès à l'emploi.

La piupart des commissaires aux lois ont toutefois relevé, à l'instar de Dominique Perben (RPR), qu' « aucun accord pérenne n'est possible sans innovation juridique ». Outre les réserves formulées par certains, qui se sont inquiétés de la « possible évolution institutionnelle d'autres territoires d'outre-mer » mentionnée dans l'exposé des motifs du projet, la seule fausse note est venue de Lionnel Luca (RPR), qui a présenté en vain plusieurs amendements hostiles à un projet qui « remet en cause la souveraineté nationale et l'indivisibilité du territoire en reconaissant une citoyenneté calédonienne et par la suite une nationalité ». Fin mai, le Pront national avait violemment dénoncé l'accord de Nouméa, en évoquant notamment, par la voix de son vice-président, Roger Holeindre, un « acte de haute trahi-

Jean-Baptiste de Montvalon

# Un projet de loi pour réorienter l'agriculture française

Après plusieurs mois de concertation avec les organisations professionnelles et syndicales du secteur, Louis Le Pensec présente un plan fondé sur « une gestion contractuelle »

LE CONSEIL des ministres devait adopter, mercredi 10 juin, les quatre-vingt-deux articles du proiet de loi d'orientation agricole. préparé par le ministre de l'agriculture, Louis Le Pensec, après plu-sieurs mois de concertation avec les organisations syndicales et pro-

Même si elle emploie de moins de moins de population active, l'agriculture française, numéro un en Europe, continue à occuper une place centrale dans les débats économiques et politiques. Les agriculteurs ont toujours un rôle économique, axé sur la fourniture de denrées alimentaires, qui devient de plus en plus social et envi-

Dans l'exposé des motifs, le mi-nistre de l'agriculture et de la pêche souligne que « la concentration des exploitations et des productions, la persistance des inégalités de revenus entre les agriculteurs qui peuvent al-ler de 1 jusqu'à 20, l'affaiblissement des producteurs de matières premières face aux secteurs de la transformation et de la distribution sont autant de facteurs qui conduisent les

agriculteurs à souhaiter une redéfinition des règles du jeu ». Louis Le Pensec veut mettre en place « une gestion contractuelle »

de la politique agricole, des financements qui y sont liés et de la mise en valeur du monde rural, soit par des activités agricoles proprement dites, soit par des actions en faveur du paysage ou du patri-

CRÉDITS EUROPÉENS

A côté du contrat qui est le mot clé de la loi, il en est un autre non moins essentiel : la légitimité des soutiens financiers aux agriculteurs, au nom de la solidarité nationale, qui doit être fondée sur des nouvelles bases. « Les contribuables n'accepteront durablement de financer des dépenses publiques importantes en faveur de l'agriculture que si elles contribuent au maintien de l'emploi, à la préservation des ressources naturelles et à l'amétioration de la qualité des aliments », est-il écrit en exergue de la

Pièce maîtresse du dispositif : le

(CTE), signé entre l'administration et chaque exploitant qui le voudra et financé en partie par des crédits européens. Il aura deux volets: l'un, à caractère essentiellement économique, englobera les aides aux cultures et à l'élevage, étant entendu que ces aides seront pro-fondément modifiées dans la future politique agricole européenne : l'autre volet sera à caractère social et environnemental et prendra en compte les services rendus par les agriculteurs à

Un contrôle plus strict assorti d'une autorisation préalable sera opéré sur les sociétés agricoles qui, souvent dans l'opacité, permettent à des personnes non agriculteurs de bénéficier d'aides et qui favo-risent l'agrandissement des exploitations dans les zones riches du bassin parisien notamment, au détriment de l'installation de jeunes. Un « registre d'immatriculations » sera institué et tenu à jour par les chambres d'agriculture de chaque

François Grosrichard

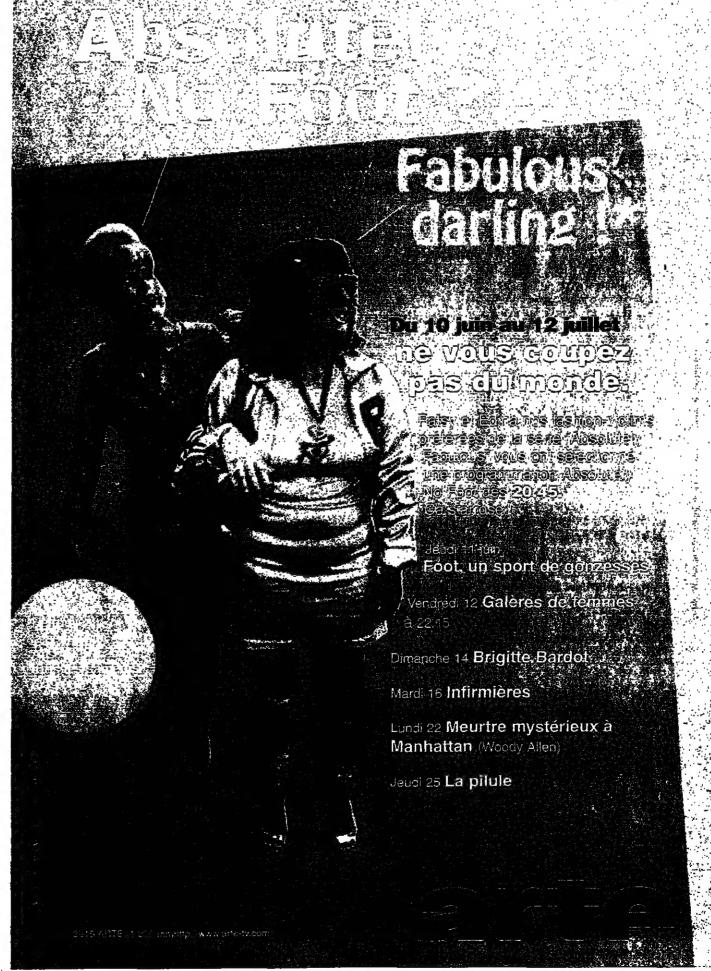

Le bonheur en heul des marches

# Mme Trautmann renoncerait au projet de loi sur l'audiovisuel

INITIALEMENT prévu avant l'été, le projet de loi sur l'audiovisuel de Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, est devenu l'Aflésienne. Le cabinet concède que l'ordre du jour de la session parlementaire d'automne sera très chargé. L'initiative d'une réforme de l'audiovisuel pourrait donc être reprise autrement, sous la forme d'une ou de plusieurs propositions de loi du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Ayrault, président de ce groupe, souhaite scinet des syndicats de l'autre, qui a poussé Bertrand Fragonard à quitder le projet en trois propositions sur la rénovation du service public, ter ses fonctions, ouvrant ainsi une nouvelle crise entre l'Etat et la la concentration et le cantonnement des activités médias des groupes industriels ainsi que des

mesures sur les programmes. Le sujet a été évoqué entre M. Ayrault et M= Trautmann. Le ministère confirme qu'il est envisagé de faire passer une proposition de loi sur la concentration, mais rien n'est arrêté, car il ne juge pas très opportun de découper le texte en morceaux et assure qu'une partie des réformes sera présenté par le gouvernement.

# M<sup>me</sup> Aubry refuse que patronat et syndicats gèrent seuls la CNAM

Le nom de Christian Babusiaux est avancé pour le poste de directeur. Jean-Marie Spaeth (CFDT), président de l'organisme de Sécurité sociale, préconise un changement de statut en « entreprise publique de santé »

Le choix du successeur de Bertrand Frago-nard comme directeur de la Caisse nationale un haut fonctionnaire qui remplisse pleine-ment son rôle – le nom de Christian Babud'assurance-maladie oppose le ministère de la solidarité et la CFDT, qui préside la caisse. Martine Aubry souhaite nommer à ce poste

siaux, ancien directeur de la consommation au ministère de l'économie, est avancé -, plu-tôt qu'un gestionnaire qui agirait sous l'au-

torité des partenaires sociaux. Le flou sur cette question avait poussé M. Fragonard à quitter ses fonctions mardi 2 juin. Jean-Marie Spaeth, président de la Caisse depuis juillet 1996, sochaite pour sa part que le directeur

d'administration, et non plus en conseil des ministres. Ce qui, seion lui, serait le signe d'une rupture organique entre l'Etat et la

QUI doit être le véritable patron de la Caisse nationale d'assurancemaladie des travailleurs salariés (CNAMTS), le plus important organisme de Sécurité sociale (500 milliards de francs de dépenses en 1997): l'Etat ou les partenaires sociaux? La question est revenue sur le devant de la scène après la démission, mardi 2 juin, du directeur de la CNAMTS (Le Monde du 4 juin). Car c'est bien le flou sur les compétences respectives du gouvernement d'un côté, du patronat

Il a fallu cette démission pour révéler les tensions entre la ministre de la solidarité, Martine Aubry, et le président de la CNAMTS, Jean-Marie Spaeth (CFDT), soutenu par le patronat dans sa croisade pour obtenir une véritable autonomie de gestion. M. Spaeth a ouvert les hostilités en déclarant, le 6 juin, sur Radio-Classique, qu'il souhaite que le directeur de la CNAMTS soit nommé par le conseil d'administra-

tion, et non plus en conseil des ministres. Ce serait, selon lui, le meilleur signe d'une rupture organique entre l'Etat et la caisse, qui devrait troquer son statut d'établissement public administratif pour celui d'« entreprise publique de santé ».

LA « TUTELLE DU SILENCE »

Alors que le représentant de l'Etat siège au conseil d'administration de la caisse, a constaté M. Spaeth, « Il ne dit rien, ni avant, ni pendant et, ensuite, trois semaines ou un mois après, [le ministère] dit : "Non, je ne mets pas en œuvre" ». En outre, « lorsqu'on veut modifier quoi que ce soit, il faut l'agrément de l'Etat ». « Je ne suis plus d'accord avec cette tutelle du silence », a-t-il

Dès le 8 juin, Mª Aubry est passée à la contre-offensive, en faisant savoir que le directeur de la CNAMTS est nommé par le conseil des ministres, et le changement de son statut n'est pas d'actualité. Selon l'entourage de la ministre, celle-ci respecte au maximum l'autonomie des partenaires sociaux, et elle est prête à alléger ou suppri-

mer certaines procédures, mais il ne peut y avoir étanchéité totale entre PEtat et la CNAMTS.

Le ministère a en profité pour affirmer que la CNAMTS ne marche pas si bien qu'elle puisse donner des leçons à l'Etat, et que la valse des directeurs ne remforce pas l'institution. De fait, depuis son élection à la présidence de la CNAMTS, en juillet 1996, M. Spaeth a déjà usé deux directeurs: Gérard Rameix, prédécesseur de M. Fragonard, avait du quitter ses fonctions, en mars 1997, sous la pression de la CFDT. On ne pourra pas faire partir un troisième directeur aussi vite, prévient l'entourage de M™ Aubry. Selon les connaisseurs du dossier, M. Spaeth s'accommoderait fort bien d'un haut fonctionnaire un peu fade, qui lui laisserait les coudées franches.

Ce n'est pas le profit recherché par Ma Aubry. La ministre de la solidarité devrait, certes, puiser dans le vivier de la haute fonction publique, mais elle choisira sans doute un homme qui travaillera en étroite concertation avec ses services. Plusieurs noms circulent,

mais c'est celui de Christian Babusiaux qui revient régulièrement. Il fut, de l'avis de beaucoup, un grand directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances entre 1984 et 1997. Candidat malheureux à la succession de M. Rameix, en 1997, proche de la gauche, ce conseiller maître à la Cour des comptes a, selon plusieurs experts, à la fois le doigté et l'autorité nécessaires pour piloter l'énorme « machine CNAMTS ».

JOUER LES UTILITÉS Pour Force ouvrière, qui reste bien implantée dans le réseau des cent vingt-neuf caisses primaires, le départ de M. Fragonard apporte la preuve que le plan Juppé «n'a pas permis de clarifier les responsabilités entre l'Etat et les partenaires sociaux ». La centrale de Marc Blondel souhaite « rétablir un véritable fonctionnement démocratique » de la CNAMTS et appelle à « un changement de politique ». En fait, le plan Juppé a entraîné un

renforcement du rôle de l'Etat dans

l'assurance-maladie, au point que dans bien des domaines, patronat, syndicats et Mutualité y jouent les

« L'Etat gère seul plus de 70 % des dépenses d'assurance maladie : les dépenses hospitalières (56 %) et les dépenses de médicaments (14 %) », rappelle Gilles Johanet, ancien directeur de la CNAMTS (1989-1993) et auteur d'un livre sur le sujet (St'curité sociale : l'échec et le défi,

Depuis 1997, les hôpitaux sont sous la tutelle d'agences régionales dont les directeurs sont nommés en conseil des ministres. La politique du médicament est confiée à une agence nationale (autorisations de mise sur le marché) et à un comité économique (fixation des prix) dont les responsables sont, eux aussi, choisis par le gouvernement. Quant à l'évolution des dépenses, elle est encadrée par un objectif annuel fixé par l'Etat et voté par le Parlement, sur lequel les partenaires sociaux n'ont aucune

Jean-Michel Bezat



### Compte rendu de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 9 Juin 1998

L'Assemblée Générale des actionnaires de Accor s'est réunle le 9 Juin 1998 sous la Présidence de Paul Dubrule et Gérard Pélisson, Co-Présidents du Conseil de Surveillance. Les comptes de l'exercice 1997, arrêtés par le Directoire, ont été approuvés. En séance extraordinaire, ont été votées les résolutions relatives à la conversion du capital social en euros.

«L'année 1997 a été excellente pour Accor grâce à la conjonction d'une évolution favorable de l'environnement économique, notamment en Europe, et des actions coherentes et efficaces menées par le Directoire dans le prolongement du redressement entrepris au cours des années précédentes», ont souligné Paul Dubrule et Gérard Pélisson.

### Résultats 1997

Jean-Marc Espalioux, Président du Directoire, a rappelé que Accor a réalisé en 1997 un résultat net, part du Groupe, de FF 1 508 millions, en progression de 42,5 %. L'Assemblée Générale a voté la distribution d'un dividende net de FF 23 (FF 34,50 avec avoir fiscal), avec paiement en numéraire le 15 Juin 1998.

### Trois axes stratégiques majeurs

La politique de réallocation de ressources, initiée au début de l'année 1997, s'est traduite par la cession d'un certain nombre d'actifs à moindre rentabilité (murs d'hôtels, participations financières diverses et activités aux perspectives insuffisantes). Au total, à fin mai 1998, FF 10,7 milliards ont été ainsi dégagés pour le financement du développement.

► En 1997, FF 4,8 milliards ont été investis dans le développement du Groupe (OPA sur Accor Asie Pacifique, acquisitions et constructions d'hôtels, Pannonia en Europe Centrale,

casinos,...). L'expansion se poursuit en 1998 sur des marchés porteurs, avec de nombreuses ouvertures et projets dans l'Hôtellerie, de nouveaux contrats avec de grands groupes internationaux pour Carlson Wagonlit Travel, des acquisitions d'Europear en Europe, et le développement des Services Corporate (nouveau nom de famille des Titres de Service).

Les réformes de modernisation et de structure du projet collectif « Accor 2000 » sont en cours :

développement des ventes et des marges, bond en avant technologique et réduction des coûts, pour tous les métiers du Groupe.

«Accor 2000 est un des projets d'entreprise les plus ambitieux mené actuellement à l'échelle internationale. il rencontre l'adhésion totale de nos équipes », a déclaré Jean-Marc Espalloux.

### Tendances d'activité à fin Mai

Au cours des cinq premiers mois de l'année, la croissance des activités a été soutenue. Dans l'Hôtellerie, le revenu par chambre disponible est en croissance de 10,2 % pour la branche affaires et loisirs, 6.5 % pour l'économique et 4.3 % pour Motel 6 en Amérique du Nord. Le trafic géré par les Agences de Voyages progresse de 18 %, le chiffre d'affaires de la Location de Voitures de 18,6 % et le volume d'activité des Services Corporate de 14,7 %.

« Cette croissance de l'activité au cours des cinq premiers mois augure bien de la progression des résultats sur l'ensemble de l'année », a indiqué le Président du Directoire.

Ÿ

# Jacques Chirac justifie le désaccord à droite sur le CSM

A L'OCCASION de la réception, mardi 9 juin, à l'Elysée, des anciens et nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), le président de la République, Jacques Chirac, a implicitement justifié les divisions à droite sur le vote du projet de loi constitutionnelle réformant le CSM (Le Monde des 4 et 5 juin). En présence d'Elisabeth Guigou, ministre de la justice, le chef de l'Etat a jugé « normal que le pouvoir législatif prenne le temps d'une délibération approfondle qui permette d'apprécier dans leur globalité la portée des réformes mises en chantier ».

«Les affaires de justice sont des questions complexes. Chacun les aborde avec ses convictions, avec une certaine conception de l'Etat », a expliqué M.Chirac, en ajoutant : « Sur le long chemin de la nécessaire réforme de notre justice, ne doutez pas de ma détermination. »

### Des fidèles de Jean-Marie Le Pen au secrétariat général du FN

BRUNO GOLLNISCH, secrétaire général du Front national (FN), a annoncé, mardi 9 juin, qu'il confiait le secrétariat national aux fédérations à un fidèle de Jean-Marie Le Pen, Serge Martinez, lequel garde la délégation nationale aux manifestations, auprès de Bruno Mégret ainsi que la fédération du Gard qu'il a reconstruite ces deux dernières années. M. Martinez travaillera de concert avec le nouveau secrétaire national à l'implantation, Michel Guiniot, nommé au comité central par M. Le Pen en janvier. Samuel Maréchal, adjoint au secrétaire général et gendre de M. Le Pen, devient lui le coordinateur de ce « pôle » organisation qui comprend notamment les adhésions, la prospective et l'outre-mer.

Deux amis de M. Mégret, Frank Timmermans et Jean-Yves Le Gallou deviennent respectivement adjoint au secrétaire général chargé de la coordination du pôle animation et secrétaire national aux élections. Ils avaient précédemment la responsabilité des fédérations et des

### DÉPÊCHES

■ ARSENAL: à Toulon, des heurts violents ont suivi, mardi 9 juin, l'échec de la rencontre entre les représentants de l'intersyndicale des personnels de l'arsenal et le préfet du Var sur le « relevé de conclusion des discussions » engagées quelques jours plus tôt (Le Monde du 10 juin). Les manifestants présents devant la préfecture ont élevé un mur pour occulter une des entrées du bâtiment. Les forces de l'ordre ont chargé, faisant usage de grenades lacrymogènes pour riposter à des jets de pierres. Un début d'incendie est parti d'un jardin de l'hôtel du département, une voiture de police a été renversée et incendiée. Les affrontements ont fait une dizaine de blessés. - (Corresp.) ■ HÔPITAL: les internes des hôpitaux ont décidé de « suspendre la grève des gardes de nuit », engagée lundi 8 juin, a annoncé, mercredi 10, l'Intersyndicat national des internes des hôpitaux (ISNIH) dans un communiqué. Ce mouvement avait été peu suivi dans les centres hospitaliers universitaires (Le Monde du 10 juin).

■ AMIS DE JACQUES CHIRAC : Passociation présidée par Bernard . Pons veut réunir, en septembre, une « Convention de la relève », destinée à « affrir » à Jacques Chirac de « nouveaux relais » « dans la fidé-lité au message fondateur » de 1995. L'association s'adresse notamment aux « médecins, artisans, commerçants, ouvriers, employés, cadres engagés dans la vie active ou confrontés aux difficultés matérielles et morales et à l'incompréhension des pouvoirs publics ».

■ UDF : François Bayrou, président de Force démocrate, estime que Charles Millon, président de la région Rhône-Alpes et fondateur de La Droite, est « dans une impasse dont il ne sortira pas » parce que « ceux qui le soutiennent pensent qu'il veut un accord avec le FN » alors que M. Millon soutient le contraire. « Il y a donc une ambiguité qui le

condamne à l'échec », indique M. Bayrou.

MONDIALISATION: l'association Action pour une taxe Tobin d'aide aux citoyens (Attac), destinée à fédérer tous ceux qui sont favorables à une taxation des mouvements de capitaux, a été lancée, mardi 9 juin, en présence de l'écrivain Viviane Forrester, auteur de L'Horreur économique (Le Monde du 8 mai). Elle réunit plusieurs journaux (Le Monde diplomatique, Politis, Charlie-Hebdo, Témoignage chrétien), divers syndicats (Groupe des Dix, SUD, fédérations des banques CFDT, UGICT-CGT, SNUIPP, SNES, Confédération paysanne, etc.) et des associations comme AC!, Cedetim, MNCP ou Rai-





Comme 5 minutes c'est parfois trop court, France Télécom vous en offre 5 de plus.

hirac justific ard a draite surge

ent seuls la CNA

s de han Mark 13 ent protein in it.

Ce week-end, 13 et 14 juin, vous téléphonez 5 minutes en France ou à l'étranger de chez vous. France Télécom vous offre les 5 suivantes.

Nous allons vous faire aimer l'an 2000.



chy?

Près de cinq cents ans plus tard,

sement, le plus riche de l'Amérique latine, est situé à l'altitude relativement modérée de 4 000 mètres. L'extraction se fait en carrigre. Trois tonnes de roche

C'est dans les années 70 que le BRGM commença à s'intéresser au potentiel minier du Pérou. Très vite, de bonnes relations se nouèrent entre le BRGM et la compagnie péruvienne Buenaventura, fondée dans les années 50 par l'ingénieur Alberto Benavides tonnes d'or par an grace à Yana- cité de ce géologue, diplômé de le sud, et formèrent la compagnie cocha, la « lagune noire ». Ce gi- Harvard, président de la Cerro de minière Shila. En 1984, ils déci-

1964 et 1971, lui avaient permis de découvrir les riches gisements d'or et d'argent de Julcani. Huachocolpa, Uchucchacua et Orcopampa. Septuagénaire aujourd'hui, « Don Alberto » préside, avec son inséparable hapremière entreprise minière péruvienne.

Cette amitié entre le BRGM et Buenaventura s'est formalisée en 1977 lorsque l'Etat français acquit 12,79 % du capital social de la mine péruvienne. Ensemble, ils s'attachèrent surtout à l'exploration géologique du centre du pays. En 1980, ils poussèrent vers

18 00 SLE

dèrent de s'incruster au nord en les mouvements insurgés du Sencréant la compagnie minière Yanacocha. Pour ce faire, ils s'associèrent à la Newmont Mining, la compagnie aurifere n 1 aux Etats-Unis. Cette concession de 25 000 hectares était, à l'origine, propriété à 40 % de Cedimin (la fi-liale péruvienne du BRGM) et de

Pour autant, l'exploitation de la

concession de Yanacocha,

García (1985-1990) préoccupe les milieux d'affaires. Parallèlement,

tier lumineux et du Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru font régner la terreur sur une partie du territoire. Il faudra attendre l'arrivée au pouvoir, en 1990, du président néo-libéral Alberto Fujimori et surtout, à partir de 1993, l'arrestation des principaux chefs du Sentier lumineux et du MRTA pour que la confiance revienne et que débute, en août 1993, l'exploitation de la mine de Carachugo, l'un des douze gisements de la

7 TONNES DE « DORÉ»

profits sont de l'ordre du million de dollars par semaine... Lors du procès, débuté en déde Buenaventura, Roque Benaaujourd'hui 400 tonnes. En dé-

# SOCIÉTÉ

AFFAIRES Après quatre ans de procédures, le tribunal suprême de Lima a ordonné l'expropriation du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l'établisse-

ment public français qui, jus- rait coûter à l'Etat français environ qu'alors, détenait un quart des actions de la mine d'or la plus rentable du monde, Yanacocha.

un milliard de francs. • EN 1996, l'INSPECTION DES FINANCES, dans un rapport dont Le Monde révèle tiques à l'encontre de la gestion du BRGM, dirigé alors par Claude Allègre. • L'ACTUEL MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE affirmait

des activités du BRGNI et en particulier de l'affaire péruvienne (hélas mal engagée) », mais qu'il avait été « tenu dans l'ignorance » de « pans entiers » du dossier.

# Au Pérou, la France est dépossédée de la mine d'or la plus rentable du monde

Le tribunal suprême de Lima a ordonné, le 5 juin, l'expropriation du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l'établissement public français qui détenait un quart de la mine d'or de Yanacocha. Quatre ans de procédures judiciaires sur fond de « pressions » en tous genres

A LIMA, la nouvelle est tombée à la fin de la semaine dernière. Elle pourrait se résumer ainsi : en terre péruvienne, la France vient de perdre plus de 1 milliard de francs, l'issue d'une bataille juridique et diplomatique qui a duré trois ans et demi - et qui n'est peut-être pas terminée. L'enjeu de cet affrontement est une mine d'or, ou plus exactement 24,7 % des parts de la mine de Yanacocha, considérée comme la plus rentable du monde, et découverte, au début des années 80, par des géologues français. Depuis, le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), vénérable établissement public placé sous l'autorité du gouvernement français, exploitait ce filon mirifique en association avec les groupes américain Newmont et péruvien Buenaventura. Mais un arrêt du tribunal suprême du Pérou, rendu public le 5 juin dans la Décide en 1993, le projet de cescapitale péruvienne, a ordonné l'expropriation du BRGM de Yanacocha, au profit de ses anciens partenaires, devenus adversaires

Président du BRGM au moment de l'éclatement du conflit, en 1994, Claude Allègre, aujourd'hul ministre de l'éducation nationale, parle d'une « affaire lamentable », révélatrice, selon lui, de « certaines insuffisances bien françaises ». Successeur de M. Allègre, après son limogeage, en avril 1997, Bernard Cabaret évoque, lui, sans préciser davantage, les « nombreuses monipulations » qui auraient entouré cette affaire. Partisans et contradicteurs du BRGM admettent d'ali-

France à Lima, Antoine Blanca, augères péruvien, le 29 mai: une source diplomatique a affirmé au Monde que le représentant français avait fait part, à cette occasion, d' informations » émanant des avocats péruviens du BRGM, selon lesquelles des « pressions » auraient été exercées « par certains services spéciaux » sur des magistrats de Lima afin que ces derniers rendent une décision défavorable à la France. Le président du Pérou, Alberto Fulimori, aurait été « Informé» de cette démarche, qui contribue à faire du dossier de Yanacocha un enieu international d'importance, suivi de près en haut lieu : avant de devenir ministre des affaires étrangères du gouvernement Jospin, Hubert Védrine fut l'un des avocats du BRGM dans l'affaire péruvienne.

sion de la majorité des actifs miniers du BRGM à un groupe privé avait abouti, en septembre 1994, à la signature d'un « accord-cadre » avec l'Australien Normandy, sixième producteur mondial d'or, qui consacrait la création d'une société commune, baptisée La Source. Ecartés de cette sélection, à laquelle ils s'étaient présentés, les propres associés du BRGM à Yanacocha. Newmont et Buenaventura. ont contesté cette cession, au mois de décembre 1994, et ont excipé, devant les tribunaux, du droit de préemption dont ils disposaient sur les titres de la mine péruvienne, en cas de revente des parts de l'un des



du BRGM, sans que ses avocats aient même été entendus. Le 2 septembre 1996, la 5º cour de première instance confirmait le bénéfice d'un droit de préemption aux associés américain et péruvien.

PROJET DE PRIVATISATION

Surtout, les juges faisaient alors remonter le bénéfice de cette préemption au mois de novembre 1993, se fondant sur une lettre écrite à cette date par le directeur général du BRGM, Jean-Pierre Hugon, au dirigeant du groupe Buenaventura pour lui faire part du projet de privatisation. Ils fixalent, du même coup, la valeur de rachat des actions françaises à 109 millions de dollars (environ 650 miltions de francs), en vertu de Pesti mation des titres à cette date. Entretemps, la part du BRGM avait été reestimée à 203 mill'origine, dans un climat « très spé- Cour supérieure de Lima ordonnait lions de dollars (1,2 milliard de gnature d'un « avenant », le 23 mai dernier affirmait détenir « les

de dollars (2,8 milliards de francs) en 1996. L'écart entre ces sommes permet de mesurer l'étendue de la perte subie par le BRGM....

« Pourtant, le BRGM n'a, en réalité, jamais cédé à Normandy la moindre action de Yanacocha, s'indigne son président, Bernard Cabaret. Nous sommes expropriés sur la base d'une simple intention. » L'ex-. plication figure dans un rapport de l'Inspection générale des finances, daté de 1996, et consacré au BRGM (lire ci-dessous): « Lorsque la mienace du contentieux s'est concrétisée, indique ce document, et que les partenaires du BRGM, Newmont et Buenaventura, ont obtenu des juges péruviens des mesures conservatoires en leur faveur, en mars 1995, une tial a été décidée à l'initiative du président du BRGM [Ne Allègre] et cial », dont le dernier indice est la saisie conservatoire des actions francs) en 1994, puis à 471 millions 1995, garantissait que la mine de preuves » de l'existence d'un « ré-

Yanacocha était exclue du périmètre de la privatisation, de sorte que la préemption ne pouvait théoriquement - plus s'appliquer. Mais inexplicablement, cet argument ne fut mis en avant par les défenseurs du BRGM qu'après un

RISQUES DE « CORRUPTION »

Au terme d'un feuilleton à suspense, le Tribunal suprême du Pérou a pourtant fini par donner tort au tandem BRGM-Normandy, dans des conditions qui avaient conduit M. Cabaret, présent à Lima le 20 mai, à émettre par avance des « réserves » sur l'arrêt à venir. Répondant aux critiques de l'Inspection des finances, l'ancien directeur général, M. Hugon, avait évoqué par écrit certaines « manœuvres », allant jusqu'à dénoncer l'« achat » de juges péruviens. Il y a un an, à Lima, M. Hugon avait entendu, en présence de l'ancien ambassadeur de France au Pérou, Camille Rohou - qui en avait rendu compte -, le premier ministre péruvien en personne faire état de risques de « corruption » des magistrats. A la suite de cet entretien, l'ambassadeur n'avait pas caché, dans une lettre adressée à Alberto Benavides, le patron de Buenaventura, le « constat pessimiste » qu'il dressait

de l'état de la justice péruvienne. A l'inverse, la presse péruvienne s'est régulièrement fait l'écho, depuis trois ans, d'éventuelles « pressions » françaises sur les juridictions locales. Le 2 avril, un magazine publiait un entretien avec l'écrivain-polémiste français Jean Montaldo, au cours duquel ce seau de corruption » qui se serait « exporté » au Pérou, et aurait tenté d'y intervenir sur le cours de la justice. Quelques semaines plus tôt, un article du Canard enchaîne, aussitôt repris par la presse de Lima, s'était interrogé sur le rôle joué, dans l'affaire de Yanacocha, par un homme d'affaires réputé proche de Jacques Chirac, Patrick Maugein, dirigeant d'une société de négoce pétrolier. « Mon rôle n'a rien de mystérieux, a assuré au Monde M. Maugein. Je suis membre de l'advisory board [comité consultatif] du groupe Normandy depuis dix ans, et je suis français. J'ai essayé, à la demande de l'ancien ambassadeur de France au Pérou, à un moment où le dossier ne semblait plus géré par personne à Paris, de préserver les intérêts français. »

M. Maugein confirme avoir « alerté » l'Elysée, mais regrette de s'être heurté à « l'inaction des dirigeants du BRGM » et à leurs « divisions ». « Il y a des choses qu'un établissement public ne peut pas faire », oppose M. Cabaret, qui s'est démarqué des initiatives de M. Maugein, en marge du dossier Yanacocha. L'homme d'affaires a notamment introduit un recours devant la Security Exchange Commission (SEC) à la bourse de New-York, où le groupe américain

Newmont avait, depuis bien longtemps, intégré dans le calcul de ses actifs les parts du BRGM dans la fameuse mine d'or. Le président du BRGM envisage, lui, des réactions plus conventionnelles, qui pourraient débuter par un recours international, au nom de la « protection des caditaux exportés ».

Hervé Gattegno

Nouveaux elemen

 $1_{2,n,n}$ 

White to

Barrell .

(Phys.)

 $k \in \{0,1\}$ 

Fire of

Jet 1997 A. J.

"la" (a.j.)

Sugar and

 $S^{\mu}_{X_{1},\mu_{2},\dots,\mu_{n}}$ 

 $h_{i,\alpha_{M(i)}}|_{\alpha_{i},\ldots,\alpha_{i}}$ 

ugi acid

 $40 [n_{\rm e} n_{\rm e} n_{\rm e}] = 2.$ 

 $\mathcal{M}_{h}^{*} = \mathcal{J}_{h} = \{\alpha_{h}\}_{h \in \mathcal{H}_{h}}$ 

Merchanica

 $d_{Ap}$ 

Table by the

legrate Commence

Returned to

Carry 1

af ji ≐

sur is mort d

minaire P

# Les critiques de l'Inspection générale des finances

ALORS président du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), Claude Allègre éprouva du courroux à la lecture des conclusions de l'Inspection générale des finances. Daté du 8 novembre 1996, long de 44 pages, le rapport était consacré à un examen détaillé du plan de restructuration des activités minières » du BRGM et de son exécution, qui inspirait aux inspecteurs de vives critiques. Le futur ministre de l'éducation nationale leur répondit par écrit, pour déplorer que le BRGM y soit presenté « d'une manière tellement impersonnelle que les responsabilités de chacun y sont mélées et [que] celles des tinelles n'y [soient] mentionnées qu'occasionnellement. « Or, dans une affaire qui risque de déposséder la France de plusieurs militards d'actifs, il importe que la responsabilité de chacun soit bien établie », aioutait-il, réclamant en conséquence que le rapport fut « amende ».

Il n'en fut rien, mais la lettre de M. Allègre fut annexée au rapport d'enquête. Le président du BRGM y cerivait qu'il se sentait « responsable des activités du BRGM et en particulier de l'affaire péruvienne (helas bien mal engagee)», mais s'efforçuit par ailleurs de justifier son attitude : il expliquait ainsi qu'il avait eté « tenu dans l'ignorance » de « pans entiers » du dossier de la mine de Yanacocha, que les autorités de tutelle - et notamment le Trésor - avaient approuvé les décisions prises, et qu'au demourant, celles-ci l'avaient principalement été par le directeur général du BRGM, et non par lui, en vertu d'une situation de fait anterieure à son arrivée, qu'il qualitiait de « régime bizarre », et contre laquelle il n'avait agi qu'après coup. Dans sa réponse propre, le directeur général, Jean-Pierre Hugon, tout en se reconnaissant « conscient des erreurs qui ont pu être commises », ne pouvait que constater que le courrier de M. Allègre n'apparaissait « pas comme le point de vue de l'entreprise, mais bien plutôt comme la position personnelle du pré-

« L'IMPROVISATION ET LA PRÉCIPITATION »

Ignorant ces dissensions internes, le rapport de l'Inspection des finances - établi en coopération avec le Conseil général des mines -, dressait un constat particulièrement sévère de la gestion, par les dirigeants de l'établissement public, du contentieux péruvien. « Il n'est pas certain que la défense des intérets [du BRGM] ait été assurée de la facon la plus efficace », estimaient les auteurs. qui dénonçaient la sous-estimation des risques juridiques encourus au Pérou, puis « l'improvisation et la précipitation » dans laquelle des recours avaient été formés contre les premières décisions de la justice péruvienne. Le rapport préconisait, en conséquence, la réorganisation complète du « dispositif de défense », du BRGM - en précisant que « ce souhait rejoignait celui exprimé par M. Al-

Revenant sur les origines de cette situation, l'Inspection des finances critiquait le choix, « insuffisamment éclairé » selon elle, du partenaire australien Normandy (NML), lors de la restructuration des actifs du BRGM, en 1994, qui s'apparentait à une privatisation partielle. Le rapport contestait ainsi le niveau de valorisation des parts du BRGM dans la mine de Yanacocha, fixé à 788 millions de francs en septembre 1994, lors de la conclusion de l'accord avec Normandy, alors qu'une série d'études devalt rapidement leur at-

tribuer une valeur sensiblement supérieure.

Admettant que ce type d'évaluation constitue « un exercice difficile », les inspecteurs déploraient néanmoins que la modification de l'accord initial, par un avenant de mai 1995, n'ait pas été mise à profit par le BRGM pour renégocier ces valeurs. Une étude confidentielle émanant d'une banque américaine, citée par le rapport, évaluait, à ce moment-là, la part française dans la mine de Yanacocha à quelque 1214 millions de francs... C'est notamment sur cette base que se fondaient. les inspecteurs pour estimer que la transaction, « à peu près équilibrée au moment de l'accord-cadre » était « devenue nettement favorable à Normandy ». Deux ans plus tard, alors que le BRGM et son partenaire australlen cherchent à divorcer à l'amiable, le dossier péruvien est un échec dont ils partageront les conséquences. « La grosse faute était de vouloir privatiser le BRGM », a déclaré au Monde Claude Allègre, qui fut limogé en avril 1997 de la présidence de l'établissement public – en même temps que Jean-Pierre Hugon (Le Monde du 4 avril 1997). « En tout cas, assure-til, si on récupère dix sous, c'est à moi qu'on le de-

# M. Allègre, « grand voyageur »

DANS UNE LETTRE adressée, du futur ministre avec la carte de le 13 décembre 1996, à Jean-Pierre Hugon, directeur général du BRGM, le directeur de la division comptable de l'établissement public rappelait les efforts d'écono mie entrepris et rendait compte de l'examen du dossier « des agents dont les déplacements représentaient des enjeux financiers non négligeables ». Estimant qu'il s'agissait, dans la plupart des cas, d'« opérations bien identifiées, liées au commerce international que pratique le BRGM », il assurait n'avoir « pas de remarque à formu-

Pointant toutefois la présence de M. Allègre « parmi ces grands vovageurs », le fonctionnaire indiquait ne disposer « évidenment » d'« aucun élément relatif aux opérations concernées par ces déplacements ». Selon son récapitulatif, de février à décembre 1996, M. Allègre avait effectue onze voyages, dont le coût total atteignait 197 582,37 francs, mais dont six auraient été étrangers au BRGM.

Dans ce contexte d'affrontement interne entre MM. Hugon et Allègre, le directeur comptable avait aussi récapitulé les dépenses

crédit du BRGM, dont le total, pour 1996, se montait à 70 000 francs, dépensés, pour l'essentiel, en frais de restaurant.

AU PANIER -

« Je ne vois pas ce qu'il y a de critiquable là-dedans », a déclaré au Monde M. Allègre. L'actuel ministre de l'éducation nationale a toutefois contesté avoir fait prendre en charge par le BRGM des voyages personnels, ou liés à d'autres activités. « C'est au président d'estimer si ses déplacements sont liés ou non à ses fonctions, pas aux services comptables, nous a déclaré M. Allègre. Lorsque je me rendais à l'étranger pour faire une conférence sur les activités minières, il est évident que c'était en

tont que dirigeant du BRGM. » Assurant que Franck Borotra, alors ministre de l'industrie, les avait « jetés ou panier sans en tenir compte », M. Allègre estime que ces documents ont été « fabriqués pour [lui] nuire », dans le cadre d'un « règlement de comptes per-

# Yanacocha, un Eldorado disséminé dans la « lagune noire»

de notre correspondante

poreuse donnent environ cinq grammes d'or après lessivage dans une eau de cyanure. 12,79 % DU CAPITAL SOCIAL Cajamarca fournit trente-trois de la Quintana. Le flair et la téna-

Pasco Copper Corporation entre vane et son humour anglais, la

Newmont, et à 20 % de Buenaventura. Mais, en 1985, à la suite de restrictions de crédits, le BRGM fut contraint de céder à Buenaventura 14 % des parts de Yanacocha et 35 % du capital de Cedimin. mine ne démarrera pas immédiatement. La politique populiste du régime social-démocrate d'Alan

La teneur en or est de 1,3 à 1,6 gramme par tonne de roche. Dès la première année, la production est significative puisque 7

tonnes de « doré» (60 % d'or et 40 % d'argent) sont extraites. La croissance sera spectaculaire avec la mise en exploitation des gisements de Maqui Maqui, de San José et du Vieux Yanacocha. Les

cembre 1994, le directeur financier vides, avait indiqué que les réserves prouvées de la mine étaient de 40 tonnes d'or. Elles atteignent cembre 1994, la production annuelle était estimée à 6 tonnes. Elle dépasse maintenant 33 tonnes.

Nicole Bonnet

téléphoniques interceptées au prin-

temps 1993. Et de rappeler l'immix-

tion, à distance, dans la vie poli-

tique hyéroise de l'ancien parrain

toulonnais Jean-Louis Fargette,

« notable de l'ombre, entre Machia-

vel et faiseur de rois », qui soutenait Joseph Sercia. Mais, a déclaré l'avo-

cat général, « entre l'idée et la certi-

tude, il y a le besoin de preuves ». Et,

selon hi, une exigence chronolo-

gique qui veut qu'un an après la

disparition du caid toulonnais, as-

sassiné en Italie par des inconnus le 17 mars 1993, Jo Sercia, qui faisait

alors l'objet de poursuites judi-

ciaires dans une affaire d'échauf-

fourée lors d'un meeting électoral

de Yann Piat -dont il sera par la

suite relaxé - « n'existait plus » dans

la mesure où « il était amputé d'une

Ainsi, loin des « zones de turbu-

lence médiatiques » jugées « mépri-

sobles », l'avocat général a appuyé

essentiellement sa démonstration

sur la thèse qu'il développa déjà

en janvier 1997, avant renvoi de

l'affaire devant les assises, dans les

quatre cent vingt pages de son im-

posant réquisitoire définitif. L'as-

machine de guerre électorale ».

L'avocat général Pierre Cortès devait requé-rir, mercredi 10 juin, une peine de réclusion à perpétuité contre Gérard Finale et Lucien Ferri, accusés d'avoir joué un rôle central dans l'assassinat du député du Var, Yann

Piat. Il a en revanche requis vingt ans de réclusion contre Marco Di Caro, le pilote de la moto. « Finale, c'est le berger, Ferri la chien du troupeau, les autres les moutons », a déclaré Pierre Cortès. Dans ses réquisitions, il a

pourfendu l'idée selon laquelle le juge Thierry Rolland aurait instruit avec des œillères. L'avocat général s'en est pris à certains journalistes, dénonçant les « dérapages in-contrôlés du commerce de l'information » et

tion d'établissements de nuit » et

dont « l'enracinement dans le grand

banditisme sanglant » s'est fait pro-

\* UNE SORTE DE CHES-D'ŒNVRE \*

Vols de motos, vol d'armes, vol à

main armée, incendie volontaire

d'établissement concurrent, assas-

sinat d'Henri Diana (en octobre

1993), tentative d'assassinat sur lo-

sé Ordioni (en janvier 1994) - deux

figures locales du milieu : « Ainsi se

forge le savoir-faire professionnel [de

la bande] » qui mène à l'assassinat de Yann Piat. « Une sorte de chef

d'œuvre dédié à Gérard Finale », a

dit l'avocat général, dont le mobile,

qui devait être analysé mercredi

matin, reposerait sur la volonté du

patron de bar d'asseoir sa supré-

matie sur le monde de la nuit hyé-

roise, hier sous la férule de Far-

gette, et de ne pas voir Yann Piat,

égérie locale anti-mafia, accéder à

le contenu de deux livres, L'Affaire Yann Piat, des assassins au cœur du pouvoir et L'Affaire Yann Piat, l'histoire secrète d'un assassinat, dont les prétendues révélations ont été balavées à l'audience.

Si la quasi-totalité des affaires sassinat de Yann Piat s'inscrit, selon lui, dans un processus criminel déconnexes pour lesquelles plusieurs veloppé par Gérard Finale avec des co-accusés - dont Ferri, Finale l'aide des jeunes de la « bande du et Di Caro - ont été mis en examen Macama », « à qui il a promis la ges-

n'ont pas encore été jugées, si les responsabilités ne sont donc pas établies judiciairement, Pierre Cortès a étavé néanmoins sa version par les nombreuses dépositions recueillies auprès des coaccusés lors de l'instruction du dossier Piat. Méthodiquement, il a déroulé une à une leurs déclarations successives aux policiers lors de leurs gardes à yue. Il les a recoupées, puis confortées avec les dépositions circonstanciées de Virginie Ben Azra, ancienne petite amie de Marco Di Caro, qui avait recueilli ses confidences avant et après les crimes, et de Jean-Pierre Nazzi, autre membre de la bande, impliqué dans certaines des affaires connexes. Leur contenu, sur de nombreux points, a pu être corroboré par des éléments matériels. Bout à bout, chacune de ces dépositions se referme comme un piège sur le patron du Macama.

Jean-Michel Dumay

La cour d'appel de Rennes autorise la vente du livre d'Antoine Gaudino

DANS un arrêt rendu mardi 9 juin, la cour d'appel de Rennes a décidé d'autoriser la vente du livre d'Antoine Gaudino, La Mafia des tribunaux de commerce, édité par Albin Michel, Bernard Corre, mandataire judiciaire à Brest, n'a pas convaincu les juges du bien-fondé de son action en référé, qui prévoyait dans un premier temps, une astreinte de 100 000 francs par exemplaire

vendu (Le Monde du 8 mai). «Même à supposer que certaines affirmations soient contestables, voire erronées, la critique de M. Gaudino n'apparaît pas dénuée de pertinence », estime la cour. En outre, les juges semblent sensibles aux questions soulevées par le fonctionnement des tribunaux de commerce, qui fait par ailleurs l'objet d'une enquête parlementaire. « La demarche de M. Gaudino s'inscrit dans une remise en cause actuelle d'un système légal, qui suscite des critiques de professionnels du droit et des intentions de réforme», constate l'arrêt. – (Cor-

ndra

t les

« les

ial de

es?

ichy?

lousso

rope

En 1998, Stockholm est la capitale européenne de la culture

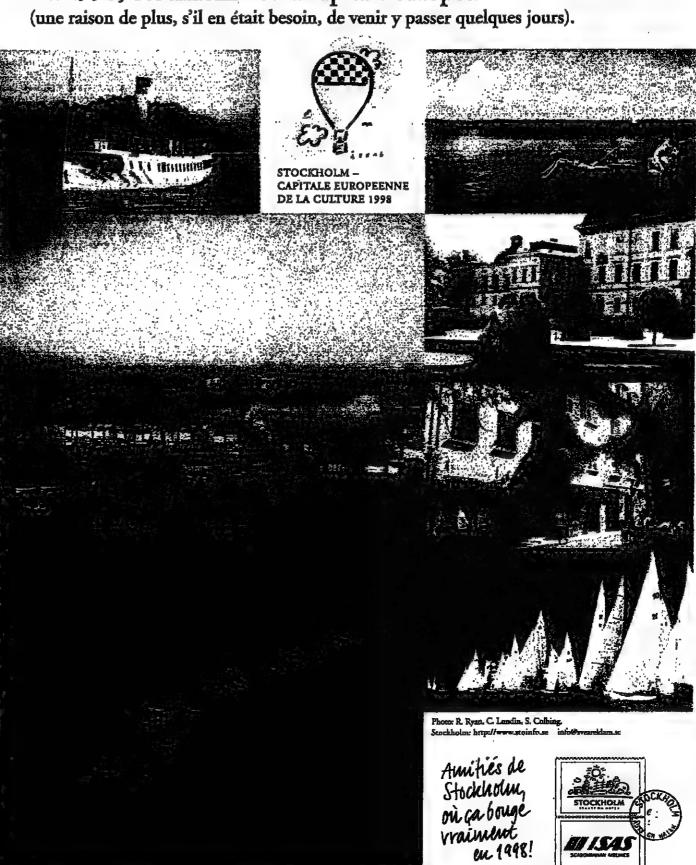

La durée du vol jusqu'à Stockholm est d'environ 02,30 h sans escale. Choisissez parmi les nombreux séjours la formule qui vous convient le mieux. Pour en savoir plus, contactez l'Office Suédois du Tourisme, tél. 01 53 43 26 27, fax 01 53 43 26 24, ou votre agent de voyages, ou informez-vous par Minitel 3615 FLY SAS (2,23 F/min). Nous sommes également sur Internet: www.stoinfo.se

DRAGIJICNAN de notre envoyé spécial A l'issue de son long réquisitoire,

commencé mardi 9 juin au matin, l'avocat général Pierre Cortès devait requérir, 10 juin en fin de matinée ou début d'après-midi. la réclusion

criminelle à PROCES perpétuité contre Gérard Finale, cinquante deux ans, patron du bar hyérois Le Macama, et Lucien Ferri, vingt-six ans, respectivement accusés d'être le commanditaire de l'assassinat de Yann Piat et son meurtrier. La première de ces deux peines étant éventuellement assortie d'une

période de sûreté.

Etablissant l'échelle des responsabilités dans la logique de l'arrêt qui a reuvoyé les sept accusés de-vant la cour d'assises du Var, le représentant du ministère public devait cependant réclamer une peine inférieure - vingt ans de réclusion contre Marco Di Caro, vingt-quatre ans, qui a reconnu, dès sa garde à vue en juin 1994, sans jamais varier depuis, sa participation au crime comme pilote de la moto ayant servi à l'assassinat. Et, enfin, des peines allant de huit à quinze ans contre les quatre autres coaccusés, soupçonnés de complicité, au-Jourd'hul âgés de vingt-trois à

« On écrit pour raconter, mais la preuve est mieux servie par la parole », a dit en préambule Pierre Cortès, citant le rhéteur latin Quintilien, comme pour mieux justifier ses longues réquisitions. La parole fluide, l'orateur s'en est tout

d'abord pris violemment aux « dérapages incontrôlés du commerce de l'information », au rôle joué par certains journalistes en marge de l'enquête policière. « Puissent-ils se reconnaître ces plumitifs irresponsables, ces folliculaires charlatans », ces « dictateurs du qua-

trième pouvoir » frayant sur « les rivages délétères de la polémique », ces « esprits chagrins au scepticisme incurable », ces « sombres crétins qui, le cul dans leur fauteuil, refont le monde à leur guise ». En ligne de mire, l'avocat général

a essentiellement pointé deux livres, dont les thèses ont été mises à mal ou réduites en lambeaux à l'audience : L'Affaire Yann Piat, des assassins au cœur du pouvoir d'André Rougeot et Jean-Michel Verne déjà lourdement condamnés pour avoir diffamé les anciens ministres Jean-Claude Gaudin et François Léotard - et L'Affaire Yann Piat, l'histoire secrète d'un assassinat de Claude Ardid et Jacques-Marie

MOTABLE DE L'OWINE »

Combattant l'idée selon laquelle le juge Thierry Rolland, au cours de des œillères », l'accusateur a retracé écroués pendant quatre mois puis ral Joseph Sercia, le rival politique

Qu'il y ait eu interpénétration du milieu et de la classe politique dans le Var, a-t-il dit en substance, « nous en avons la preuve formelle »,

l'instruction « aurait instruit avec les débuts de l'enquête et rappelé l'incarcération de deux suspects, mis hors de cause, sur les bases d'une piste politique locale, qui pouvait mener au conseiller génémalchanceux de Yann Piat aux élections législatives de mars 1993.

notamment par le biais d'écoutes

# Nouveaux éléments dans l'enquête sur la mort d'un adjoint au maire FN de Toulon

TOULON de notre correspondar

LINE WILLIAM

Agissant sur commission rogatoire du doven des juges toulonnais, Jean-Luc Tournier, dans le cadre de l'enquête sur la mort, le 29 août 1995, de Jean-Claude Poulet-Dachary, neuvième adjoint au maire FN Jean-Marie Le Chevallier, les gendarmes de la brigade de recherche de Toulon ont effectué, mardi 9 juin, des perquisitions aux domiciles de trois membres du département protection et sécurité (DPS) du Front national de Toulon : Jean-Louis Brahim, Gaby del Puerto et Roger Ledevic. Au domicile de ce dernier, ils ont saisi deux pistolets mitrailleurs, deux pistolets automatiques, un fusil de guerre, un important lot de munitions, des revues à caractère révisionniste et raciste ainsi qu'un fichier de sympathisants du Front national, parmi lesquels figureraient des membres du barreau de Toulon. Au terme d'une garde à vue de phusieurs heures, les deux premières personnes ont été remises en liberté. Roger Ledevic a été présenté au parquet, qui lui a signifié sa mise en examen pour détention d'armes illicites et sa comparution devant le tribunal correctionnei de Toulon le 10 juin. Le 14 décembre 1995, dans le

cadre de cette même enquête, cinq membres du DPS, parmi lesquels figuralent déjà Gaby del Puerto et Jean-Louis Brahim, avaient été auditionnés après perquisition par la police judiciaire. Chez Jean-Louis Brahim, qui est également chauffeur de M. Le Chevallier, les policiers avaient saisi deux pistolets automatiques et un fusil. En revanche, les perquisitions chez Gaby del Puerto, à l'époque chef local du DPS, avaient été infructueuses. Le maire de Toulon avait alors publié un communiqué dans lequel il s'en prenait à la < coalition de politiciens corrompus, de magistrats aux ordres, de policiers serviles et de journalistes [qui] met gravement en danger les valeurs de la démocratie ».

Si le juge Tournier refuse de voir dure incidente un lien direct avec la mort de Jean-Claude Poulet-Dachary, force est de constater que le magistrat ne s'est pas contenté des conclusions d'enquête de la police Judiciaire qui, en février, privilégiaient la thèse de l'accident.

DOSSIERS EXPLOSIES »

Les expertises médico-légales avaient, au contraire, exclu cette thèse. Même si la victime était passablement imprégnée d'alcool, des traces relevées sur son crâne laissaient penser qu'elle avait été frappée rudement par derrière avant de chuter dans sa cage d'escalier. Les enquêteurs se sont d'abord intéressés à des « dossiers explosifs », mais mal identifiés, dont la victime aurait été détentrice. Ils ont, ensuite,mené des investigations dans les milieux homosexuels fréquentés par l'adjoint. Sans plus de résultats. Des témoins étrangers et discrets se sont ensuite succédés pour, semble-t-il, égarer policiers et magistrats . Dès que l'enquête s'essoufflait, il s'en trouvait toujours de nouveaux pour partager des confidences intéressantes. C'est ainsi qu'en début d'année, le juge Tournier a recueilli des éléments nouveaux, après l'audition de la sœur du défunt, d'un ancien membre influent du FN et d'un ancien responsable du DPS, qui l'avait orienté alors vers une piste interne impliquant des Toulonnais sympathisants du parti d'extrême droite et pouvant avoir un lien direct avec cette mort qui ressemble à m homicide. C'est pourquoi le magistrat avait délivré une commission rogatoire à la brigade de recherche de la gendarmerie de Toulon en vue de « vérifier certains points complémentaires dans l'enquête » (Le Monde du 23 février). Aujourd'hui, Jean-Luc Tournier laisse entendre que le dossier n'est

# RÉGIONS

# Le Havre : le retour des grues et des chantiers

Les nouvelles municipalités à mi-mandat. Le grand port normand, « traditionnellement à gauche », est pris d'une frénésie d'équipements et de projets sous la houlette d'Antoine Rufenacht, nouveau maire RPR. Mais la crise des chantiers navals pourrait compromettre cette renaissance

de notre correspondant Si on lui avait prédit, il y a trois

ans, un événement aussi heureux.

à mi-parcours de son premier

mandat de maire du Havre, Antoine Rufenacht (RPR) ne l'aurait

sans doute pas cr L'homme d'affaires le plus en vogue du moment. Vincent Bolloré, vient de lui offrir un cadeau merveilleux: le siège flambant neuf de l'armement maritime Delmas, délocalisé de la Défense vers la Normandie. Il fallait, selon le maire, sortir le second port français et sa puis-

de « glaciation communiste ». Le groupe Bolloré Technologie, qui contrôle à 100 % l'armement Delmas, veut ouvrir la vole. Son patron est convalneu d'avoir choisi « ce qui sera demain un grand pôle européen », avec à sa tête « un ami fidèle et un grand professionnel », M. Rufenacht.

sante pétrochimie, de trente ans

**PAVILLON BAS À GAUCHE** 

Car, au Havre, les choses changent. Le mellieur accueil est assuré à tous ceux qui comptent : président de la République, premier ministre, ministres, présidents de groupes internationaux américains, anglais ou français, ambassadeurs, missions économiques... Face à ce succès, l'opinion de gauche garde pavillon bas. Certes, elle a dénoncé la «bonne opération » conclue par Delmas qui s'est payé, à bon compte, la restructuration de tous ses services français, désormais concentrès au Havre, grâce à la prime à bie à contre-courant d'un mouve-

et au soutien des collectivités territoriales. « Pas plus de 20 % de 200 millions de francs, ce qui est conforme au droit commun ». Tétorque Jean-Paul Parayre, viceprésident de Bolloré Technologie. La communiste Maryvonne Rioual, conseillère générale et régionale, qui était premier adjoint au maire, en 1995, en convient : « Ce sont des emplois pour Le Havre. » Ceux qui occupèrent de 1965 à 1995 l'imposant hôtel de ville du Havre savent qu'il est inutile de reprocher à leur successeur d'avoir attiré un investisseur de renom, fût-ii un capitaliste bon

Trois ans après une défaite sul'aménagement du territoire (PAT) ment national qui leur était plutôt

favorable, communistes et socialistes hésitent encore sur les raisons de leur échec. lis se retrouvent pour reconnaître le délitement des rapports autrefois privilégiés entre l'exécutif municipal, les partis politiques et un réseau associatif historiquement dynamique. En juin 1995, Le Havre, « traditionnellement à gauche », selon l'expression d'Antoine Rufenacht, venait d'accorder 52 % de ses voix à Lionel Jospin mais avait simultanément démontré un désir de renouveau. Maryvonne Rioual ose une explication: « li y avait une aspiration au changement qui venait de s'exprimer lors de l'élection présidentielle. Sur ce point, nous avons perdu par défaut. L'at-

tente que la municipalité règle les

problèmes de la vie n'a pas été comblée. Or les communes n'en ont

plus les moyens. » La commune était plutôt bien gérée, faiblement endettée grâce à « une politique d'équipement très modérée, inférieure de vingt-cinq pour cent à la moyenne des grandes villes », selon les termes de l'audit commandé par M. Rufenacht au lendemain de son élection. Mais confrontée aux difficultés sociales des quartiers périphériques, à une atonie du commerce local, à un chômage supérieur à la moyenne nationale et de deux points supérieur à la moyenne régionale, aux mutations économiques qui frappent les grands groupes industriels comme Renault, Total, ies Chantiers navals, Alsthom, et même les activités maritimes, la gauche municipale avait perdu son rayonnement. A cela s'ajoutaient les incessantes querelles de familles à l'hôtel de ville entre

ville » que de la revivifier. n'avait pas vues depuis longtemps.

communistes et socialistes.

Antoine Rufenacht prend l'exemple des emblématiques CLEC (Centres locaux d'échanges

Un fort taux de chômage

 Population, 197 219 habitants. Taux de chômage. 17,1 %

- Taxe d'habitation : 17,67 %

Foncier non batt : 27,50 %

- Recettes d'investissement :

Dépenses d'investissement :

Recettes de fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement :

Structure intercommunale.

Pas d'organisation en district.

Plusieurs syndicats aux contours

géographiques variables dans les

domaines du transport urbain, de

la prévention et de l'information

des pollutions et de la gestion

301,70 millions de francs

479,50 millions de francs

1 603,2 millions de francs

1 425.4 millions de francs

Taxe professionnelle: 18,08 %

Foncier bâti : 20,80 %

Impôts locaux.

Budget 1998.

quartiers imaginés pendant les premiers mandats de la gauche et qui avaient largement contribué à forger l'image culturelle du Havre. Le maire de droite admet que « c'était des institutions qui, il y a trente ans, correspondaient à un besoin, étaient vraiment novatrices et où l'imagination s'exprimait. C'était aussi largement de la propa-gande politique. Mais au moins, il s'y passait quelque chose. Quand nous sommes arrivés, ca ronronnait, c'était devenu des boutiques complètement ringardisées ».

MULTIPLICATION DES CHANTIERS

Ringard! La formule revient souvent dans la bouche de M. Rufenacht. Elle l'a autorisé à fermer ces CLEC pour les transformer en maisons de quartiers, sans déclencher de guérillas idéologiques sur sa gauche. Prudent, il s'est contenté d'allusions complices avec ses adversaires de trente aus. Il ne s'agissait pas tant de « libérer la

La vrale fierté d'Antoine Rufenacht, c'est « la multiplication des grues dans le ciel havrais que l'on

sources ? », plaide M. Rufenacht, L'usage des maisons de quartier, comme les subventions aux associations, ont été redéfinis - on évoque alors « une reprise en main idéologique ». « Maintenant il faut être saint Thomas d'Aquin [puissante association d'origine confessionnelle] ou la Croix-Rouge [dont la première adjointe au maire, Agathe Chierre, fut l'influente présidente locale) pour pouvoir agir dans les quartiers », dit-on du côté du PC. « Livrer le centre de la ville à des agents immobiliers sans projet giobal et surtout sans construire des logements sociaux, c'est chayer la clientèle électorale, favoriser la spéculation et la ségrégation entre les catégories », affirme, dans un

Anniversaliers to the rearrant

tract, le PS local. Alerté à deux reprises en 1997, puis en 1998, par les déboires électoraux de ses adjoints et de la liste qu'il conduisait en tant que président sortant du conseil régional de Haute-Normandie, Antoine Rufenacht affirme avoir pris bonne note de l'avertissement : « Les trois prochaines années, nous devrions être beaucoup plus sur le terrain, il faudra que les conseillers municipaux réunis se consacrent

### Un pôle commercial de vingt mille mètres carrés

Parmi les chantiers ouverts au cours des trois dernières années, ceiul de la ZAC Coty (zone d'aménagement concerté) est le plus symbolique, selon Antoine Rufenacht. L'idée de créer un pôle commercial dans un centre-ville avait été lancée en 1972 par la précédente équipe municipale. En vingt-cinq ans, le projet n'a avancé que par à-coups, les pelleteuses s'échinant à déblayer un terrain devenu vague. Pendant ce temps, les hypermarchés et leurs galeries commerciales ont fleuri à la périphérie de l'agglomération, contribuant à vider le centre. Depuis 1995, l'affaire est rondement menée : 20 000 mètres carrés de surface commerciale sont en construction avec parkings et logements. On attribue déjà à l'Espace Coty un rôle de moteur dans le commerce régional, bien au-delà du Havre, sur les deux rives de l'estnaire de la Seine. « C'est un montant de près de 500 millions de francs investis par des promoteurs privés. La confiance est donc là », estime le maire.

avant 1995 ». Il détaille la liste des chantiers ouverts: la rénovation du Musée des beaux-arts André-Mairaux - que le maire du Havre aimerait voir inauguré par Jacques Chirac –, la réalisation d'un centre commercial de 20 000 mètres carrés au cœur de la ville, la reconversion des friches portuaires autour des bassins Vauban avec un Palais des expositions de 18 000 mètres carrés dans d'anciens docks, la construction d'une salle multifonctions sport et spectacies de 5 000 places, une nouvelle école de musique. Nombre de ces équipements figuraient dans les cartons de la précédente équipe, mais leur démarrage piétinait : « Il y avait un déficit d'équipernents collectifs tout à fait considérable. Nous bénéficions du fait qu'on avoit attendu pendant tellement longtemps qu'en soulevant le couvercle de la marmite, la vapeur s'est échappée », explique M. Rufe-

Chantier moins spectaculaire mais plus délicat, le toilettage de l'action sociale municipale. La gauche reproche par exemple l'abandon de la gratuité des transports pour les personnes âgées. « Mais est-il juste de l'offrir à un retraité et pas à un jeune sans res-

plus à l'explication, la pédagogle et l'écoute de nos concitovens ». Pour réussir, la droite devra aussi desserrer l'étreinte du FN, qui l'a devancé à plusieurs reprises dans les quartiers les plus difficiles de la

Dans l'immédiat, le plus délicat pour Antoine Rufenacht sera de gérer la crise que traversent les Ateliers et Chaptiers du Havre (ACH), chantiers navals en pleine déroute, incapables de construire dans les conditions prévues les trois navires chimiquiers commandés par un armateur norvégien. A la clé, 800 emplois directs et quelque 1 200 emplois induits. Leur disparition serait une catastrophe sociale et économique locale. Le maire du Havre, qui a pris les commandes directes du développement économique en créant Le Havre Développement, comité d'expansion associant la ville, la CCI et le port autonome, risque alors fort de se voir reprocher les limites de son entreprise de rénovation.

E.B.

 $(t_{\partial B_{1},\Lambda_{1}^{2},\nu})_{A_{1}^{2},\Lambda_{2}^{2}}$ 

AT BCHANGE BLIOU)

ONO OPER

Mimasin a l'Etnile

stino Aictor House

Prochain article: Grenoble

### TROIS QUESTIONS A... DANIEL PAUL

informatique.

Deux ans après que la gauche a perdu la municipalité, la ville du Havre vous a aisément élu député

(PCF). D'où vient ce virage? L'« irrésistible » volonté de changement dans la période que vous évoquez a par exemple fait élire Chirac, et non le « favori » Balladur, pour succéder à François Mitterrand. Nous-mêmes, mais aussi l'ensemble des forces de gauche et écologistes, n'avions pas perçu à temps, à leur mesure, la profondeur des attentes. Les élections législatives ont précisé la puissance du contenu social de ce besoin de changement. Dans le même temps que nous commencions à tirer des leçons du passé et à initier des pratiques nouvelles, l'actuel maire du Havre prenaît à contrepied ses promesses. Par des actes rétrogrades, autoritaires, antisociaux, sa politique déstabilisait le tissu de notre

cité et aggravait la fracture sociale dans notre ville. Notre volonté est donc forte d'écouter, d'entendre, de travailler avec les Havrais : c'est l'engagement de 1997,

Etes-vous sensible à l'argument ∠ qui dit que l'image de « plus grande ville communiste de France » était un handicap pour Le

Une large majorité des Havrais - plus large que l'électorat de gauche - avec ses municipalités d'union, au cours des dernières décennies, ont bâti ensemble les principaux atouts de cette ville. Je ne suis bien sûr pas insensible aux caricatures que l'on a fait de nous et que, peut-être inconsciemment, nous avons pu nourrir. Nous ne nous sommes jamais sentis « propriétaires » de la ville, nous l'avons servie, comme les Havrais. Aujourd'hui, forts de notre réflexion, des liens tissés avec la population, de ce que nous appelons notre mutation », nous estimons que,

plus que jamais, l'avenir est à une ville rassemblée, solidaire, où les gens comptent.

3 Il y a eu le France, les superpé-troliers. Il y aura « Port 2000 ». Le Havre a-t-il besoin de projets spectaculaires pour exister?

Grande ville, Le Havre est aussi une des principales portes de notre pays sur le monde : c'est un atout européen. Des projets traduisant cette réalité étaient en cours : nous les faisons aujourd'hui-aboutir. Je pense bien sûr à « Port 2000 ». Cela doit s'accompagner d'une politique qui contribue effectivement à ce que chacun vive la plénitude de ses droits. Tout l'enjeu consiste à tisser les liens entre ces grandes réalisations, présentes ou futures, et l'amélioration du quotidien des Havrais. Ce sont ces deux bouts de la chaîne, qui ne doit pas rompre, que nous devons tenir.

> Propos recueillis par Etienne Banzet





– M= Genevičve Hariki,

son épouse, M. et M. Ismail Hariki, M. et M. Youssef Hariki,

ses petites-filles, Ainsi que toute sa famille,

### <u>Naissances</u>

Inès, Marie et Arno ont la joie d'annoncer la naissance de

François,

le 8 juin 1998,

tilles Gaillard-Toitraille, 212, rue de Vangirard, 75015 Paris,

Lucie et Matthieu sont heureux d'annoncer la naissance de

le 22 mai 1998,

Nathalie Lacube 11, rue SimoneL 75013 Paris.

Anniversaires de naissance Un anniversaire de miel pour notre petite abeille.

Camille, Odile, lago,

- Soixante ans de charme, de sourire et Bon anniversaire.

Mireille!

De la part d'Etienne et de toute la tribu,

M™ Jacques Corrot, Frédérique Sabatier, née Corrot et ses enfants, Alexandre et Vincent, Christine Gancel, née Corrot, Son époux et leurs enfants, immanuelle, Marine, Nathalie, Les familles Merckel, Dubois,

> M. Jacques CORROT, professeur de chaire supérieure en retraite, chef d'escadron d'artillerie

ont la douleur de faire part du décès de

incinéré dans la plus stricte intimité familiale, le mardi 9 juin 1998.

Meylan, Bordeaux, Donzy-Le-National, Toulouse, Saint-Martin-d'Hères, Samoëns,

Céline Dagallier,

Marie-Clotilde et Michel Guillon et leurs enfants. Pierre Dogallier et Véronique Graux

et leurs enfauts. Prançois et Laure Dagailler

Sophie Dogaliter, ses enfants et petits-enfants, Les familles Dagallier et Duvalfont part du rappel à Dieu de

Xavier DAGALLIER,

survenu je 8 juin 1998.

La célébration religieuse aura lieu la jeudi 11 juin 1993, à 14 h 15, en l'église Noure-Dame-de-Plaine-Fleurie, à Meylan, suivie de l'inhumation au cimetière de

 alide des Marronniers. 35240 Meylan.

- Anne-Marie Deneuville. son chouse.
Caroline, Ame et Philippe. Philippe et Anita, Marc et Pascale, et Locuita, ses enfants. ses petits-enfants, M. Jean Deneuville,

son père, ses frères et sæurs, Monique Deneuville. Et toute la famille, ont la tristesse de faire part du décès de

M. Jehan DENEUVILLE,

survenu le 7 juin 1998, à l'fige de soixante

Le service religieux sera célébré le Jeudi 11 juin, à 16 heures, en l'égliso Notre-Dame-de-l'Assomption, de

Requiescut in Pace. 3. rue Jean-Jaurès. 91370 Verrières-le-Buisson.

- Sa famille prie d'unnoncer le décès de

> Louis-Marc JEAN. pionaler de l'aviation, pilote de guerre 1914-1918, chevalier de la Légion d'honneur,

le 8 juin 1998, à cent deux ans.

26, rue du Commandant-Mou 7/014 Paris

BIJOUX BRILLANTS

PERRONO OPERA

- Annie Gambin-Lafontaine son épouse, · Et Vincent Gambin,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Paul GAMBIN,

survenu le 9 juin 1998, à Aix-en-Provence, à l'âge de soixante-seize ans.

li juin, à 14 h 15, en l'église Saint-Jean-Marie-Vianney, 94, route de Vauvenargues, à Aix-en-Provence.

Villa L'Autanne. 10, avenue Léo-Lagrange, 13090 Aix-eu-Provence.

- Simone son éponse, Elmire, sa sœur, Gérard et Nicole,

Roland et Michèle, ses fils et leurs épouses, François et Céline, Nathalie, Julie, Sophie, Olivier, ses petits Théo,

son arrière-petit-fils. eurent douloureusement la mort de

Marcel GARRIGOU, chevalier de la Légion d'honne chevalier de l'ordre pational du Mérite.

croix du con de la Résistance, croix du combattant 1939-1945, chevalier des Palmes académiques chevalier du Mérite social,

Fondateur et président de l'Association atemationale pour le décloisonnement économie-culture (AIDEC); da l'Association internationale « Les Amis de la reliure d'art »; du Comité régional Midi-Pyrénées de la Courtoisie française ;

Past-président du Conseil des gouverneurs de France du Lions club internat Ex-vice-président de la CCIT; Fondateur des sociétés Midica, UMS et Arts et Fompes,

survenne à Toulouse, le 7 juin 1998, dans sa quaire-vingt-troisième année, à la suite d'une brève mais redoutable maladie.

Les obsèques ont lieu dans la plus stricte intimité familiale,

Une cérémonie commémorative réunira bientôt tous ceux qui l'ont commet al-

Pas de flours, mais des dons peuvent être adressés à la Ligue nationale contre le cancer, Comité de Haute-Garonne, 2, ave-nue Jean-Rieux, Toulouse (Haute-Ga-

Domaine du Sales. 31520 Ramonvillo-Saint-Agne.

> « Il faut aimer sans cesse après avoir oimé. » (A. do Musset).

Après l'accident moriei, survenu en 1974 à l'âge de seize ans, de son fils

Michel,

ute la famille et les nombri se souviennent, et out la tristesse de faire part du décès, le dimanche 31 mai, de

Georges GOUZY.

Les obsèques religieuses ont eu lieu le mardi 2 juin, en toute fraternité, au temple protestant de son village adoré.

Ses proches remercient toute l'équipe de l'hôpital de Pamiers pour les soins attentifs et son dévouement

09350 Les Bordes-sur-Arize.

- Le docteur Yves Grand, Son épouse et ses enfants, Les familles Grand et Moatti, ont la douleur de faire part du décès de

M™ Yvonne GRAND, épouse René MOATTI,

survenu le 23 mai 1998, dans sa quatro

Les obsèques out eu lieu dans la plus stricte intimité au conctière du Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), le 26 mai.

Une cérémonie religieuse aum lieu à Paris, en l'église du Saint-Sacrement, 23, avenue de Friedland, Paris-8, le vendredi 12 juin à 18 heures.

Ils vous remercient de s'associer à leu

- M= Denis Meyer. M. et M= Patrick Hecker-B

Julie Hecker, ont la douleur de faire part du décès de

M" Denist HECKER,

survenu à Paris, le 8 juin 1998.

15 heures, au cimetière de Mont

Cet avis tient lieu de faire-part.

36, rue Perronet 92200 Neuilly-sur-Scine. 74, rue Championnet, 75018 Paris.

ses fils, Selwa, Mounia et Maryam Hariki,

ont la douleur de faire part du décès de M. Abdellatif HARIKI, chevalier de l'ordre du Trône,

ancien directeur général de la Loterie nationale, survenu à Caen, le 30 mai 1998, dans si soixante-dixième année. 22, rue S.A.R.-Sidi-Moha Souissi - Rabat (Marcc),

le 1" septembre 1998. - M. et M™ Jean Rivals, - M. et M.— Jean Kryais, leurs filles, Labelle et Sophie, Le docteur et M.— Pierre Kaufmann, M. et M.— Jean Cailia et leurs enfants, Sebastien et Amélie, Marie Houelet. Catherine et Michel Eybert et leurs enfants, ont la douleur de faire part du décès de

M<sup>m</sup> Louis RIVALS, née Huguette FILHOL,

leur poère, grand-mère et tante, survena le 4 juin 1998, dans sa quatre

Les obsèques ont en lieu dans la plus stricte intimité à Toulouse (Haute-Garonne), le 8 juin.

Anniversaires de décès - II y a deux ans, le 11 juin 1996.

Gérard DAHAN DOUS CHITEIL Notre émotion reste immense

Cet avis tient lieu de faire-part.

Amy et Maxime remercient tous ceux qui, par leur affection et leur fidélité, les aident à conti**Examens** 

ÉCOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE Etablissement privé d'enseignement supérieur reconnu d'utilité publique et par l'Etat

Directeur : François Wehrlin Président : Christian de Portzamp Rentrée automne 1998

Lycéens préparant le baccalauréat, bachellers, diplômés de l'enseignement supérieur, vous désirez intégrer l'Ecole spéciale d'architecture à l'automne 1998; - les examens d'admission se le 1º juillet 1998,

Renseignements; ESA, 254, boulevard Raspail, 75014 Paris. TEL: 01-40-47-40-00.

<u>Stages</u> ATELIERS D'ECRITURE Elisabeth BING

Sensibilisation, stage d'été, Tél./fax : 01-40-51-79-10.

<u>Débats</u>

V= Rencontres INA-Sorbonne sur le thème « L'image qui réfléchit » illustrées d'extraits

de films et d'émission de films et d'émissions naimées par Marie-José Mondzain (CNRS) et Jacques Waher (université de Metz): avec Gérard Mordillat, Jérôme Prieur, Pierre Geoltrain, Gérald Caillat, Pierre Legendre, Jean-Louis Comolli, Michel Samson, Eljane de Latour, Monique Sicard,

Samedi 13 juin. à partir de 9 beures, La Sorbonne, amphithéâtre Liard, 17, rue de la Sorbonne, Paris-5.

109 F HT

95 F HT

Réservation: 01-49-83-20-95 (dans la limite des places disponibles). Fax: 01-43-22-81-16.

**CARNET DU MONDE - TARIFS 98** 

TARIF à la ligne **DÉCÈS, REMERCIEMENTS.** AVIS DE MESSE,

**ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS** TARIF ABONNÉS

01.42,17.29.96

**NAISSANCES, ANNIVERSAIRES, 500 F TTC MARIAGES, FIANÇAILLES** Forfait Toute ligne suppl. : 60 F TTC 10 lignes

THÈSES - ÉTUDIANTS : 67 F HT **COLLOQUES - CONFÉRENCES : Nous consulter** ₽ 01.42.17.39.80 - Fax: 01.42.17.21.36

Formation continue

INALCO Cours intensifs 4 heures tous les matins. arabe, chinois, russe, du 29 juin au 10 juillet 1998. Tel.: 01-49-26-42-81/59/31. Prise en charge FC possible, AFR.

Communications diverses

- CBL. 10, rue Saint-Claude, 01-42-71-68-19. Attention changement de programme: Situation en Israell, avec Sheva Fridman, secrétaire général du Me-

Soutenances de thèse

- Thèse de sémiotique, Université de Perpignan. L'enfant autiste, le bébé et la sémiotique. Jury : Amar, Balai, Golse, Oury, Pouplard, Rethore. Soutenue par Pierre Delion, le 10 juin 1998.

 Gilles Louys soutiendra sa thèse de doctorat Des romans inachevés. Etnde historique et structurale. (Directeur: M. Jacques Neefs), le vendredi 12 jain 1998, à 9 h 30, à l'université Paris-VIII, salle D 084.

Université Paris-Sorbonoe-Paris-IV, amphithéaire Guizot, le vendredi 12 juin 1998, à 9 heures, M= Daphné Laure Masiiah-Romy soutiendra une thèse de dectorat sur le thème L'Anglais et les coltures : analyse sociolinguistique des situations plurillugues et multiculturelles au Canada, en Australie et aux Etats-Unis.

SOUTENANCES DE THÈSE 67 F HT la ligne **Tarif Etudiants 98** 

rer

stes 1 de

ıdra

, La : les

:res-

aha-

« les

ai de

u ja-

relatacts

·s sur

e dé-

es?

ıchy?

.ousso

rope





**30**/LE1

Fra

tin

sen hen Ha

# Jours de violence ordinaire au collège \* Une autre, exaspérée: « Deux gné du nez pendant une heure et E pugilat n'a pas duélèves se sont battus et la classe a

nutes. Quand elle a « pute », chuchoté dans son dos par ce eros lourd d'Yvon. Khalida s'est retournée d'un bloc. Son poing s'est abattu, droit sur la tête de l'insulteur. Une fraction de seconde, la classe s'est figée. Le temps, pour Yvon, de bondir de sa chaise et de rouer Khalida de coups de pled. Scène de catch ordinaire en classe de quatrième. Très vite, très calme, la professeur

Un simple « Vos carnets, s'il vous plaît ! » et le soufflé retombe. Yvon file à sa place. Le cours d'anglais reprend comme si de rien n'était. Assis au dernier rang, deux malabars aux cheveux ras fredonnent un air de rock. Les autres s'appliquent ou font semblant. Il est 8 h 40, les comptes se régleront plus tard. A moins qu'on tire un trait jusqu'au prochain . baston »? Au collège comme ailleurs. les occasions de « bun-bun » (bagarre en tête à tête) ne manquent pas. Yvon se frotte le crâne.

Même s'il reçoit, une ou deux fois par an, la visite de la police, le collège d'Yvon et Khalida n'a jamais fait parler de lui en matière de violence scolaire. Classé en zone d'éducation prioritaire (ZEP), l'établissement accueille près de huit cents élèves - dont plus de 50% d'origine ouvrière et emploie, bon an, mai an, une cinquantaine d'enseignants. Un collège comme des centaines d'autres, avec chahuts de série B, vacarme dans les couloirs, petits caids et grands silences. « Il y a dix ans, un élève sur deux passait en quatrième. Aujourd'hul, trois sur quatre arrivent jusqu'à la troiième », souligne le principal. Par les fenêtres des salles de cours, celles, du moins, dont les vitres ne sont pas étoilées et rafistolées avec du ruban adhésif, on aperçoit un champ de blé, des arbres et des frais, presque pimpants. Dans cette commune de la banlieue lyonnaise, on pourrait se croire dans une petite ville de province. Les rues sont propres, les murs vierges de tags et le cimetière a gardé son nom de baptème répu-blicain – cimetière de l'Egalité. Au côtoie le big kebab, le couscous et le sandwich campagnard. Métissage sans complexe? Aux dernières élections cantonales, le Front national a fait une percée inédite, raflant 45 % des suffrages.

«Le mot violence, on a du mal à l'employer, admet une enseignante. Les élèves ne sont pas mechants, mais agressits. Surtout entre eux. C'est terrible, la manière dont ils se parlent, le n'arrive pas à m'habituer. » Dans la salle des profs, les collègues approuvent d'un hochement de tête. « Comparé à d'autres établissements, c'est quand même plus facile, plus gêrê, tion », modère l'une d'elles. « N'empêche! Quand l'arrive ici le matin, l'ai l'impression d'être sur un volcan, le me dis que ça peut exploser à n'importe quei moment », assure une troi-sième. Une odeur de café embaume la pièce. C'est l'heure de la première pause, celle de la récreation de 10 heures. Sur la table basse, posé au milieu des journaux, un grand cahier vert recoit les doléances des enseignants. Il a eté inauguré en mars, après un debut d'année mouvementé. Tout n'y est pas noté, loin de là. On y lit surtout la fatigue, la vulnérabilité. La litame des désarrois : « Pneu crevé avec un conteau 🦦 « A ionché le sol avec des graines de tournesol », « Arrive en retard et repart sans autorisation .... A la date du 12 mars, un professeur se plaint : « Insulte avec comportement vulgaire: "Nique ta mère", me dit l'élève V. » Plus loin, en style télégraphique, une main nerveuse a écrit : « M'a dit : "Tu me soules ", l'a répété, et a rejusé de s'excuser ».

"encouragé" en se mettant à crier. ». Le 20 mars, se désole un professeur de musique, « un élève s'est approprié ma flûte à bec à la fin du cours » - laquelle flûte, a-t-il ajouté en dessous, a été « rendue le 27 mars ». Pourquoi n'y a-t-il qu'aux saints qu'on donne une au-« Certains jeunes, ils sont énervés

parce qu'à la maison ils voient trop les problèmes: divorce, pas d'argent, pas de travail... », avance Khaled, dix-sept ans, élève de troisième. « Pour un rien, on se bat. Pour un ballon de foot, pour une parole de travers. Ca démarre bas! ... admet Christian, seize ans. en troisième lui aussi. Se considèrent-ils comme des violents? Eric. treize ans. n'ose pas répondre directement. « La bagarre. c'est normal. Ou tu niques ou tu es nique », lache-t-il. Lui-même affirme avoir goûté aux deux. « Une jois, à la sortie, le me suis jait attraper par des grands. Il y en a un qui me tenait et les autres qui me mettaient des coups de boule. J'ai saidemie », précise-t-il avec fierté. « Moi, je suis calme. Mais si on me cherche, on me trouve », s'exclame Malika, dix-sept ans, en racontant. sourire aux lèvres, comment elle a failli, au collège, étrangler une camarade qui avait « insuité [sa] religion ». De la menace à l'agression réelle, la marge est-elle si grande? Beaucoup, chez les adultes, s'en disent convaincus. « C'est comme pour la drogue douce : ce n'est pas parce qu'on fume un joint de temps en temps qu'on finit par se shooter à l'héroine, plaide un jeune surveillant. Chez les gamins, la violence verbale est une chose naturelle. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont forcement se battre. »

AYON vocabulaire, en tout cas, la bagarre est la reine. Pour la décrire, les expressions se bousculent : aux habituels « Je te fracasse », « Je te démolis » et autres « Je vais te faire baigner dans ton sang », il faut ajouter le plus moderne « je vais te filer » et le suave « je te casse ta bouche », sans oublier l'inévitable « se nique

Agressivité verbale

rackets traduisent

scolaires le mal

Enquête

et physique, indiscipline,

dans les établissements

sur cette banalisation

absentéisme, fugues,

de vivre des jeunes

en milieu urbain.

de la violence

dans un collège

de la banlieue

lyonnaise

ta mère », prélude obligé - comme l'avait déjà raconté Camus - de toute castagne en règle, « Sur plus de sept cents élèves, il y a, au maximum, une dizaine de petits durs. Plus une trentaine d'autres qui "brassent" un peu. Cela suffit pour faire des remous, mais pas pour transformer le collège en Chicago », analyse un autre surveillant, plus âgé, et qui a l'expérience des écoles « difficiles ». 10 h 30, bureau de la conseillère

d'éducation. Le père de Mario se tortille sur sa chaise, gêné. La cinquantaine rougeaude, il enlèvé ses lunettes, sourit maladroitement, Depuis ces derniers mois, son fils, treize ans, accumule les heures de colle et les avertissements. Les raclées paternelles n'y font rién. Et maintenant, il y a cette histoire d'argent « emprunté » et toujours pas rendu. . Je ne sais pas ce qu'il faut faire, dit l'homme en hésitant. Mario, il se perd à droite, à gauche, et après il ne se retrouve plus », lâche-t-il, avec un soupir d'impuissance. «Il faudrait peut-être essayer de mieux regarder son carnet, le soir ? lui glisse la conseillère.

Je sais que c'est fastidieux, mais... » Sonnerie du téléphone. Le père de Mario s'éclipse. Au fond du bureau, une jeune fille pianote devant l'ordinateur, Elle fait, comme chaque jour, le compte des absents. Ce hundi matin, ils sont une cinquantaine à avoir séché les cours. En moyenne, sur l'année, le taux d'absentéisme varie de 7 % à

«Les petits diables de sixième, c'est des violents. Si on ne les éduque pas, si les grands frères ne font rien, ce sera des meurtriers, ils seront pire que nous », édicte, le regard grave, un grand gosse au crâne rasé. Bête noire des professeurs, celui que nous appellerons Mustapha est un champion de la castagne. Ce qui ne l'empêche pas de rentrer sagement, chaque midi. déleuper chez sa mère. Et de rèver de devenir, un jour, cuisinier-påtissier. « SI jamais ça marchait, raconte Mustapha, je pourrais ouvrir un petit restaurant en Tunisie. A l'étranger, la cuisine française est très demandée. Je pourrais même aller en Allemagne ou aux Etats-Unis. » Mais a-t-on vraiment le droit de rêver, en France, quand on se prénomme Mustapha? « Quand je suis allé à la chambre des métiers, hier, la dame du guichet m'a dit qu'il ne fallait pas que je me fasse trop d'idées. D'après elle, les patrons, ils ne veulent que des Français. » Contrairement à son frère ainé, qui poursuit des études à l'université, ou à sa grande sœur, qui vient de décrocher son diplôme d'infirmière, Mustapha n'est iamais arrivé à se plier à la discipline scolaire. « Plein de fois. l'ai été renvové. Chaque fois pour des bricoles. C'est pour ça que J'ai la haine. Les profs, je ne les aime pas. Souvent, j'ai envie de tout casser, je craque, j'en al trop marre. Ce collège, il m'a rien servi. C'est

pas de venir ici qui va me trouver

du boulot », conclut le petit caïd, la voix poissée par l'anxiété.

tante sociale. « La première violence à laquelle je suis confrontée, explique cette dernière, c'est celle que les élèves subissent dans leur famille. » Au total, une vingtaine de dossiers sont « en cours »; le petit bout (noir) de la lorgnette, qui dit les frustrations sociales, les violences à huis clos, les démissions en chaîne. Derrière une plainte pour racket ou des fugues à répétition, se révèlent parrois des drames sordides. « La violence ou la souffrance n'existent pas à l'état pur, ce sont toujours des mélanges, des cocktails. Il n'y a jumais de réponse simple. »

L'ENTRÉE des toilettes du rez-de-chaussée, celles qui donnent sur la cour de récréation, un graffiti tout neuf a fleuri: quelques mots illisibles, écrits à la va-vite. Mais les toilettes elles-mêmes, comme l'ensemble du collège, respirent la propreté. « On nettoie tout deux fols par jour, et ce n'est pas du iuxe! », s'exclame une employée de la maintenance. « On fuit le ménage comme les pompiers, résumet-elle. Il faut vite éteindre, sinon ça s'étend partout. » Pour le moment, la cour est vide. Les prochaines hordes déferieront à 16 heures, pour la deuxième récréation. Récemment, un jeu très en

ogue parmi les élèves, le jeu « de lo boule », a été interdit : pendant la récréation, un groupe choisissait arbitrairement une victime et lul tombait dessus à bras raccourcis. Rien de mortel. Rien de joyeux, non plus. Ni noir ni blanc : une vengeance grise, à l'image des actes de violence ou d'incivilité. régulièrement rapportés par l'administration. Du lancer de crayons -voire d'ampoules électriques visant les professeurs, jusqu'aux petits vols, aux tentatives d'incendie et autres explosions de fumigènes, s'égrène le credo hargneux d'un mai-vivre ordinaire. «Il y a

« Les élèves d'aujourd'hui sont un peu comme les canuts qui, à un moment de leur histoire, se sont mis à détruire leur outil de travail : c'est un geste suicidaire, une violence de désespoir. Aux yeux des élèves, l'école ne sert plus à rien »

En décembre, comme une poignée d'autres élèves du collège, Mustapha a participé à la marche contre la violence, organisée à Saint-Priest après la mort d'un lycéen, victime d'un trio de jeunes racketteurs. « Il est mort pour rien, juste parce que les autres, ils voulaient lui piquer sa chaine », còmmente Mustapha. Selon lui, «ça pourrait arriver à tout le monde, même ici, au collège ». Ce n'est pas Christian qui le contredira, Pendant un an, dans la cour de récréation, il s'est fait régulièrement détrousser de ses cigarettes. Loi du plus fort oblige. «Il valait mieux donner: ils étaient quatre ou cinq, et moi j'étais tout seul. Après, j'ai appris à cacher mon paquet », raconte-t-il. Quant aux jeunes racketteurs des cités, Christian a mis longtemps à trouver la parade. « Chaque bande a son territoire, explique-t-il, celui qui est étranger au quartier, il doit faire attention, sinon c'est fini, il y passe. » Plu-sieurs fois, Christian « y est passé»: il a payé sa dime en paquets de cigarettes, mais aussi en CD, « et même une fois, j'ai dû donner 70 balles, tout l'argent que j'avais sur moi ». Depuis, pour alier au collège, Christian évite les « quartiers pourris » et fait un détour : « Je mets cinq minutes de plus mais, au moins, je suis tranquille. » Il lui arrive, « les jours où c'est chaud », de glisser un couteau dans sa poche. « Au cas où », explique-t-il. Selon lui, outre le trafic de cannabis et de motocyclettes volées, le commerce des fasils à pompe serait florissant. Cette violence quotidienne, épuisante, anodine, ne laisse pas de traces dans les registres des commissariats. Dans la commune, la délinquance a même baissé officiellement de 13 % en un an. 14 heures, bureau de l'assis-

toujours eu des violences à l'école, mais elles n'ont plus l'aspect "initiatique" qu'elles avaient autrefois ». souligne le chercheur du CNRS Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, spécialiste de la médiation des conflits en milieu scolaire. « Les élèves d'aujourd'hui sont un peu comme les canuts lyonnais, qui, à un moment de leur histoire, se sont mis à détruire leur outil de travail, à casser les métiers à tisser inventés par Jacquard: c'est un geste suicidaire, une violence de désespoir. Aux yeux des élèves, l'école ne sert plus à rien. Et il n'existe pas de lieu, hormis les conseils de discipline, où

les conflits sont dits », ajoute-t-il. Quittant la cour de récréation, Lydia, quatorze ans, prend l'allée bitumée qui relie le collège au bâtiment du self. L'escalier en fer conduisant au réfectoire est régulièrement « squatté » par les adolescents. On y fume et on y ba-varde, loin du regard des surveillants. Fugueuse invétérée, Lydia fait partie des « durs » du collège. « Dans notre quartier, on est réputé pour être des sauvages », sourit-elle. Entre les deux, c'est pourtant le collège qu'elle présère. « On peut y faire tout ce qu'on veut, de la musique, de l'Internet : on ne manque de rien », assure-t-elle. « Entre nous, les élèves, c'est le rêve rose. Même si on s'insulte, on ne pense pas ce qu'on dit. L'enfer, c'est dehors \*, poursuit-elle. L'enfer? « Plus tard, on sera obligé de vivre dans la vraie vie. Ce sera pile ou face. Le monde autour, il est cruel. Par exemple, après l'école, on va fumer au self. Mais ensuite, c'est fini, la haine commence. » Devant l'entrée du collège, une bagarre

> Catherine Simon Dessin: Marco Carasquer

PESER SUR LE DINE "WE WE

.07

und Par

talleres

appeals

Stage of the

School . . . .

La fausse bounn

Olegany.

L'Asie ou Sud-Est sans Suharto Suite the later property of the

dol3(14)

« Un échane de vues » préliminaire, tel celui qui a eu lieu e 2 juin, entre la fédération patronale et les sydicats de la métallurgie, et un ca-lendrier de runions, comme celui qui a été fixé pour la fin fin dessinent, en effet, les apparences d'unediscussion. Et pourtant, tout se passe comme si par une subtile répartition des rôles, il incombat désormais à l'UIMM de vider de son contenua loi d'orientation sur la réduction du temps le travail, d'imposer sa lecture « minimaliste »du passage aux 35 heures, tandis que les oranes dirigeants du CNPF, eux, multiplient les ignes d'apaisement.

L'UIMM aurit-elle changé d'avis ? La fédération patronali propose-t-elle de négocier la mise en œuvr du passage aux 35 heures dans sa branche, tde qu'elle est prévue par la loi d'orientationvotée par le Parlement? Aucunement, Lemégociations engagées par cette fédération neportent pas sur une éventuelle application aricipée de la réduction du temps de travail ave aides en contrepartie d'embauches, telleque le prévoit la loi. Le cadre de discussion estout autre : il s'agit d'anticiper sur les « effets néistes » du passage à 35 heures de la durée légie hebdomadaire du travail, qui s'imposera a 1º janvier 2000; il s'agit de discuter d'un acord « préventif », réaménageant, au plus vite, ertains points précis des conventions collectres dans la perspective d'une réduction du tenes de travail qui, elle, ne deviendra obligatoie ue dans dix-huit mois.

PESER SIM LE QUVERNEMENT

L'UIMM proose ainsi aux syndicats d'augmenter considrablement le volume d'heures supplémentairs prévu dans les conventions, d'appliquer une forfuit tout horaires » pour les cadres dont la émunération annuelle dépasse les 240 000 frats (Le Monde du 3 juin), mais aussi de ne phi payer les jours fériés en rete-nant une dure annuelle d'activité basée sur quarante-sept |maines, et non plus quarantecinq. Dans le ninéro de juin de sa revue Actualités sociales, l'éganisation patronale de la métallurgie « pred acte d'une loi qui remet en cause la compétivité des entreprises et donc de l'emploi ». En duséquence, elle estime « indispensable » lak modernisation » des textes conventionnel applicables « pour les adapter au nouveau cotexte créé par les 35 heures ». Ne pouvant « imajner » que sa démarche « ne rencontre pas celleles partenaires sociaux », l'organisation patroale prévient à nouveau : « Si nous devions nus heurter à un refus, les engagements collectifseraient en péril », indique-t-elle, se réservant l'faculté de dénoncer, dans leur intégralité, le conventions collectives de la

Selon le caledrier qu'a fixé l'organisation patronale, presse de conclure, les syndicats ont jusqu'au 31 julet pour accepter ou non ses propositions. Ladate-butoir est loin d'être anodine. Elle laise deux mois au ministère du travail pour si prononcer sur d'éventuelles modification aux conventions collectives, dans l'hypothèse à un accord serait trouvé avec la CGC et FO-Nétaux. La CGT et la FGMM-CFDT se refusent avjourd'hui à parapher de tels aménagements. Au na de leurs réponses, la fédération patronale : laisse jusqu'à l'automne pour décider ou nonie dénoncer ces conventions. Si les textes coventionnels sont dénoncés, l'UIMM disposra alors de quinze mois supplémentaires - trois mois de préavis et douze mois de discussions - pour négocier avec les syndicats de nouveaux accords contractuels.

Quinze mois à partir de septembre nous porte... au 1º janvier 2000. L'UIMM a ainsi trouvé le moyen d'exercer une pression sur le gouvernement jusqu'au passage effectif aux 35 heures. Le coup est plutôt astucieusement joué. Les services de Martine Aubry risquent d'avoir à se prononcer plus tôt qu'ils ne l'avaient prévu sur le contingent d'heures sup-plémentaires ou sur le travail des cadres. Et la fédération patronale s'est donné les moyens de peser de tout son poids sur le contenu de la future loi définitive sur la réduction du temps de travail, celle qui précisera, au vu d'un premier bilan tiré en 1999, les modalités définitives du passage aux 35 heures concernant précisément la modulation du temps de travail, le travail des cadres, le temps partiel et les heures supplé-

Parce qu'elle représente près de quarantecinq mille entreprises, parce qu'elle s'est forgé de longue date une vraie expertise sur les dos-

siers sociaux, parce qu'elle demeure aujourd'hui encore le principal contributeur du CNPF, l'UIMM jouit d'une influence qui dépasse le simple cadre de sa branche professionnelle. Les termes des accords qu'elle conclut sont disséqués par les autres branches, qui s'inspirent de leur orientation générale. Et la fédération patronale n'en est pas à son coup d'essai. En 1996, elle était parvenue de façon similaire à vider de leur substance les accords interprofessionnels du 31 octobre 1995 sur « l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser

Reste à savoir comment réagiront ses adhérents. Une course de vitesse est engagée aujourd'hui entre la fédération, qui entend couper l'herbe sous le pied aux éventuels accords d'entreprise dans sa branche, et ceux de ses membres qui, à l'instar du groupe Thomson ou de la Snecma, comptent, eux, engager de véritables négociations sur la réduction du temps

Caroline Monnot



### L'Asie ou Sud-Est Dr Mahathir Mohammad y soit signes de fatigue que donnent préparée de longue main, l'effet certains d'entre eux face à l'amindonésien pourrait se faire sentir pleur sous-estimée de la crise. L'association a su, par le passé, en Malaisie et contribuer à y préapaiser de sérieux contentieux cipiter l'accession au pouvoir d'Anwar Ibrahim, numéro deux entre ses propres membres et of-

# sans Suharto

Suite de la praière page

Suharto étal également l'un des grands avdats des « valeurs asiatiques », haillage a posteriori d'une dynamique économique et d'un régime autoratique. Son régime semi-militire institutionnalisé était un example de réussite pour les généaux birmans et pour certains teants du pouvoir à Phnom Penh. urtout, il était la « preuve » que | développement, dans le tiers-mode asiatique, ne se réalise pas sas autorité.

Dans la régid, les implications de son renveriment sont donc considérables. es mieux armés, pour faire face la crise, ne sont pas ceux qui tatiquent le copinage (« cronyin »), l'autorité, la censure, le npotisme tout en étant victimes le l'usure du pouvoir. On l'avai déjà vu en Thaïlande, en novebre 1997, quand les vainqueur des élections les plus corrompes de l'histoire du royaume, cells de 1996, ont dû céder la place une équipe plus intègre et minx à même de ramasser les mirceaux d'une très mauvaise gespn de la crise. Encore qu'il succession du

du gouvernement. Premier ministre depuis 1981 et nouveau doyen de l'Asean, le Dr Mahathir s'accroche à sa perception d'une crise manipulée, à ses yeux, par des « forces étrangères » non identifiées, alors même que son successeur désigné aurait besoin d'avoir les coudées franches pour

Le pouvoir se partage, la transparence est un atout et non un handicap: les leçons de l'Indonésie pourraient également, mais à plus long terme, influencer l'évo-lution du Vietnam. Ce pays finit par être entraîné dans la crise régionale. Sa direction communiste et son régime d'anciens combattants devront au moins rapidement trouver un deuxième souffie, après celui de 1986, pour redonner de la vitalité à une « ouverture » qui a mal vieilli en l'espace de douze ans.

UN PIED DANS LE TIERS-MONDE

Dans l'immédiat, l'Asean sera contrainte d'imaginer de nouvelles orientations et une nouveile direction. Ce qui ne sera pas aisé, compte tenu de la diversité des Etats qui la forment et des frir une première tribune à la zone Asie-Pacifique. Elle devra fatalement s'accommoder de débats désormais ouverts à Djakarta sur les fondations d'un régime démocratique et l'aspiration aux li-

Déjà désorientée, l'Asean n'est plus un club d'économies émergentes qui faisait, voilà encore un an, l'admiration du reste de la planète. Ses marchés intérieurs se sont effondrés et elle doit lutter pour conserver ou retrouver ses marchés extérieurs. Avec l'addition, ces dernières années, de pays pauvres comme le Vietnam (près de 80 millions d'habitants) et la Birmanie (plus de 45 millions), elle avait à nouveau un pied dans le tiers-monde. Sur ce plan-là, l'effondrement de l'Indonésie a malheureusement contribué à remettre encore davantage les pendules à l'heure.

L'incertitude des lendemains de dictature, surtout dans un archipel que certains ont qualifié de royaume javanais au centre d'un empire indonésien, donne aussi quelques frissons. Quelle mesure, ou démesure, prendra l'implosion avant que l'archipel ne se stabilise? Personne ne sait encore ni le comment ni le quand du rééquilibrage de ce vaste ensemble multiethnique, aux dix-sept mille lles et aux cinq mille kilomètres d'Est en Ouest, Pour l'Asie du Sud-Est, l'après-Suharto ouvre un nouveau chapitre. Il reste à voir, notamment, comment l'Asean s'y adap-

Jean-Claude Pomonti

### PRÉCISION

LA CROIX

Réagissant à notre article du 27 mai sur La Croix, qui mentionnait « le plan de relance commerciale et rédactionnelle pour développer un journal dont la diffusion décline inexorablement », notre confrère Bruno Prappat, directeur délégué et directeur de la rédaction de La Croix nous demande de préciser que « depuis 1994, la diffusion totale payée de La Croix est stabilisée autour de 91 000 exemplaires ». « Notre préoccupation, ajoute-t-il, serait plutôt de mettre fin à cette stabilité "inexorable" qu'à un \*déclin" qui n'existe pas. » La diffusion de La Croix était, selon Diffusion Contrôle, de 91 423 exemplaires en 1994, de 92 995 exemplaires en 1995, de 91 552 en 1996 et de 90 934 exem-

# Le Monde

21 bis, RUE CLAUDE-BERNARD - 75242 PARIS CEDEK 05 Tél. : 01-42-17-20-00. Télécopieur ; 01-42-17-21-21. Télex ; 206 806 F Tél. relations clientèle abonnés : 01-42-17-32-90 Internet: http://www.lemonde.fr

= ÉDITORIAL =

# Du bon football

préférerait ne pas avoir entendues. Celles de l'étu français Jean-Claude Gaudin, parfois mieux inspiré, comparant, lundi 8 juin. « la prise en otoge de la Coupe du monde de football par les pilotes d'Air France » à « un acte de désertion en temps de guerre ». Il est aussi des affiches que l'on préférerait ne pas avoir vues. Celles de la marque américaine Nike, singeant le graphisme et les mots d'ordre des propagandes totalitaires des années 30 pour délivrer, au nom d'une « République populaire du football », le message suivant : « Jeunes du monde, le football vous appelle ! Re-

Le foot, ce serait donc la guerre, et le Mondial, la mobilisation générale. Une raison d'Etat planétaire imposerait que l'on fasse silence et discipline, ravalant tout autre souci, social, politique ou, plus simplement, humain. Enrégimentez-vous, nous dit Nike, sur les murs d'un pays, le nôtre, qui n'en a pas fini avec l'extrême droite; obéissez, nous ordonne M. Gaudin, sinon le peloton d'exécution

vous attend! Ces excès feraient rire s'ils ne confortaient la caricature d'un football dominateur, sport de masse appelant une politique des foules où l'individu n'aurait plus sa place til son libre arbitre. Cette thèse a ses partisans déclarés, quoique minoritaires, qui n'oublient pas le sursis qu'obtint la lunte militaire argentine après le Mundial de 1978, ni la « guerre du football » de 1969 entre le Salvador et le Honduras, provoquée par une rencontre qualificative pour le Mondial 1970, ni les affrontements de mars 1990 entre supporteurs du

Dynamo Zagreb et de l'Etoile rouge de Belgrade, préludes aux guerres yougoslaves. Elle a aussi ses partisans plus diffus, mais plus nombreux, qui n'entendent pas communier dans l'adoration du

ballon rond. Nous sommes d'un autre partipris, qui est aussi un pari : contre le foot guerrier de M. Gaudin et contre le foot marchand de Nike, celui du jeu et du plaisir, de l'étonnement et du bonheur, de la fraternité des peuples et de l'aventure du qui-perd-gagne, où défaites et victoires sont éclipsées par la beauté de belles actions sans lendemain. Car il y a aussi un elitisme antifootball qui, au-delà du légitime choix d'en être ou de se tenir à l'écan, regarde de haut un jeu populaire, le seul sport vraiment universel dont la vitalité première et spontanée ne se dément pas malgré les carcans que lui imposent les industriels du sport.

« L'histoire du football est un voyage triste, du plaisir au devoir, écrit l'écrivain urugayen Eduardo Galeano dans son superbe livre, Le Football, ombre et lumière (Climats). A mesure que le sport s'est transformé en industrie, il a banul la beauté qui noît de la joie de jouer pour jouer. » Mais c'est pour mieux défendre ce pari, qui est aussi le nôtre, sur « cette grande messe paienne, capable de porier tant de langages différents et de déchainer tant de passions universelles ». « Je vais par le monde, écrit-il, et, dans les stades, l'implore : Une belle action, pour l'amour de Dieu! Et, quand fassiste à du bon football, je remercie pour ce miracle, en me fichant pas mal que ce soit tel club ou tel pays qui me l'offre. » Allous donc, ainsi, par le monde du Mon-

LE MONDE du directoire, directeur de la publication : jezap-blarie Colom : Jezap-Marie Colombani ; Dominique Alduy, directeur gén Noci-Jean Bengerous, directeur général actions

Directour de la rédaction : Edwy Pienei Oriecteurs néjoinus de la rédaction ; Eury Frene Directeurs néjoinus de la rédaction ; lean-Puet Llomesu, Robert Solé Rédactions en chef ; joun-Paul Besset, Pierre Georgie, purcht Greitsumer, Silt Israelewicz, Michel Rajman, Bertrand Le Gendre Directeur artistique : Dominique Roynette Rédactieur en chef technique : Eric Azau Secrétaire général de la rédaction : Alaby Foorment

Módiateur : Thomas Ferenczi

Conseil de surveillance : Alain Minc, président ; Gérard Courtois, vice-président

Le Monde est édité par la SA Le Monde Le stouce est came par us SA Le seguint et l'994.

Durén de la pociété : cert aux à compter du 10 décembre 1994.

Capital social : 961 000 F. Actionnaires : Société civile « Les rédacteurs du Monde ».

Association Hubbert Beuve-Mery, Société anonyme des lecteurs du Monde ».

Le Monde Entreprises, Le Monde Prévoyance, Claude Bernard Participations

Le Monde Presse, Mais Presse, Le Monde Prévoyance, Claude Bernard Participations

### IL Y A 50 ANS, DANS Se Monde

### De Gaulle et l'accord de Londres

LES OBJECTIONS que l'on a susciter des explosions fatales à fait valoir contre l'accord de ses voisins. Londres ont été reprises hier par le général de Gaulle dans des termes qui ne semblent pas en rehausser la valeur. Il déplore la création par les alliés d'un Reich de Francfort qui ferait face au Reich de la zone soviétique centré sur Berlin : l'un et l'autre tendraient à se joindre, et ce serait la Prusse totalitaire de l'Est qui fatalement l'emporterait.

A ce tableau de la situation le général oppose la fameuse conception de Bainville et de Maurras: les Allemagnes, formant une douzaine d'Etats distincts, tout au plus reliés par un lien très lache. Cette vue de l'esprit n'a qu'un défaut : elle ne correspond à aucune réalité. Le peuple allemand n'a que trop montré, depuis 1814, que sa division prolongée, son retard par rapport à l'évolution des autres peuples pouvaient

Que la division temporaire de l'Allemagne soit fâcheuse, que l'on puisse et que l'on doive faire un dernier effort pour l'éviter, nul ne le conteste. Mais le gouvernement projeté à Francfort n'y change rien: la coupure existe. elle s'est accentnée depuis trois ans, en raison du désaccord entre les alliés occidentaux et l'URSS.

Si elle ne peut être supprimée que dans quelques années, pourquoi l'Allemagne de l'Est seraitelle alors assurée d'imposer sa formule à celle de l'Ouest? Faire de telles prophéties n'est-ce pas proclamer la supériorité du système soviétique, désespérer de l'aide et de l'effort américains, des tentatives que fait l'Europe occidentale pour s'unir, pour s'intégrer l'Alle-

(11 juin 1948.)

Ce Monde sur tous LES SUPPORTS Télématique: 3615 code LEMONDE Documentation sur Minitel : 307 code LMD/OC ou 08-36-29-04-56

Le Monde sur CD-ROM : renseignements par téléphone, 01-44-08-78-30

Index et microfilms du Monde : renseignements par téléphone, 01-42-17-29-33 Le Monde sur CompuServe : GO LEMONDE

Plims à Paris et en province : 08-36-68-03-78

nd les auces

LD.

signé atre-1blee

isi, je colondree. Le bérer mou-

> ion de rendra

nin. La ont les 'agres-Akahaie «les

onal de e du laes relaontacts ites sur · de dé-

es?

ichy?

ousso

ope

30/LEI

Les pu ont enqi Slyci et : oration facturé de franc nullions de 1,15 i ciers on Henry 1 dans le pour « c ont trou soupçon de ce su

Lie

qu tic

Fre

po

ies

COL

dn

sem fier file ger aus

13 74

Te.

, elle

Vi

٠١.

10 per 1

99.77.

ψů,

975

de notre Beauc ton: le nouaille, l'esbroui par un v national tion. Sa des gran sa résille ies pius beaucou impôts gardent

par Shmuel Trigano

EPUIS la récente parution du point de d'Edward W. Said (Le Monde du 27 mai), j'attends avec impatience les commentaires des moralistes qui stigmatisent régulièrement la «concurrence des victimes », mais je ne les vois pas venir. C'est pourtant sur un argument victimaire paroxystique (les Palestiniens, victimes des victimes) que repose l'opinion d'Edward W. Said qui, si je le comprends bien, appelle au renouveau de la guerre et à l'éradication d'un Etat des juifs (« la seule issue raisonnable est donc que les Palestiniens... reprennent le combat contre le principe fondamental qui asservit les non-juifs sur le territoire de la Palestine histo-

Y a-t-il là une rhétorique qui vise à « faire passer » en douceur l'apologie de la destruction de l'Etat d'Israel sous l'excuse d'une condition victimaire? Le procédé serait alors extraordinairement rusé. Non seulement la proposition s'abreuverait à la légitimité et à la confirmation morale découlant de la Shoah (victimes des victimes de la Shoah) mais, en plus, elle construirait le drame palestinien en «Shogh », reflétant la Shogh des juifs mais dont ces derniers seraient innocemment (puisqu'ils sont des victimes) coupables.

Ce serait là une tonalité nouvelle dans le discours palestinien : compatir à la souffrance des iuifs tout en les rendant directement coupables de la souffrance palestinienne, congénitalement redevables envers elle. Dans la conscience des Palestiniens, la Naqba («catastrophe») qui nomme leur départ-expulsion de Palestine fait pendant à la Shoah « catastrophe ») de la conscience

Mais je ne feral pas l'injure à Edward W. Said de tenir son argument pour de la rhétorique. Je sais personnellement ce que c'est de quitter un pays où l'on se trouve depuis quatre siècles, avec quatre valises pour tout bagage, en se voyant condamné à la douleur permanente du déracinement et de l'exil. Du point de vue palestinien, je peux concevoir que c'est ainsi que les choses sont vues et nul ne contestera qu'il s'est produit en 1948 un déplacement massif de population en Palestine, consécutif à la naissance d'un Etat

C'est donc avec le plus grand sérieux que je considère le scénario qui fonde l'argument d'Edward W. Said. Il tourne autour d'une « scène primitive » très simple : les juifs, « victimes d'une longue histoire en Occident de la persécution antisémite en grande partie chrétienne qui a culminé dans l'inconcerable horreur de l'holocauste nazi », ont chassé les Palestiniens de leur patrie pour s'installer à leur place, en leur faisant donc payer le prix d'une persécution dont ils n'étaient pas respon-

Cette vision manichéenne semble partagée par certains cercles de l'intelligentsia istaélienne qui parlent même du « péché originel » de l'Etat dont ils sont les citovens, en faisant bizarrement abstraction du contexte de l'époque: l'état de guerre, né du refus par les États arabes en armes du plan de partition de la Palestine, sur l'arrière-fond d'un système international dont la recomposition, après 1945, poussait sur les routes d'Europe des millions de réfugiés et d'apatrides.

Cette vision des choses pose d'abord un grave problème moral, car elle fonde la légitimité d'Israel dans une condition victimaire des juifs, objets d'une cause humanitaire et non plus sujets de l'histoire. Certes, l'équation de l'existence de l'Etat d'Israel avec la Shoah est largement partagée par la conscience contemporaine, mais celle-ci prend beaucoup de liberté avec la réalité historique, en oubliant que le Yichouv constituait, dès avant la Shoah, une société quasi étatique, promise à l'indépendance.

Si l'on va jusqu'au bout de cette logique qui définit la population israélienne par une condition victimaire originelle, source de son droit et... de sa culpabilité - mais dont le monde arabe n'est effectivement pas coupable - que faire de plus de la moitié des Israéliens, étrangement oubliés malgré leur centralité à bien des égards : les juifs originaires du monde arabe qui, exception faite des séfarades du nord de la Méditerranée et notamment des Baikans, avaient échappé à la destruction nazie? Si la Shoah ne peut fonder le droit de ces Israéliens-là, où seralent donc leur droit et leur légitimité à se constituer en Etat d'Israël?

Le fait qu'ils viennent des pays arabes devrait tout de même poser question. Comment sont-ils arrivés en Israel? Pourquoi, de 1947 à 1964, se sont-ils retrouvés à plus d'un million, jetés sur les routes de l'exil, le plus souvent dans un dénuement total, en perdant tous leurs biens ainsi que les bases matérielles de leur culture et de leur identité vivante? En quelques années, un monde vieux de plus de vingt siècles a sombré dans le néant et disparu à Jamais. Le deuil de ce drame est loin d'être

Trois arguments peuvent être évoqués pour répondre à cette question, souvent tenue pour « obscène » par les arbitres du « bon ton ». La décolonisation et le fait que les juifs out choisi l'Occident plutôt que le monde arabe, la création de l'Etat d'Israël qui sapait les bases mêmes de la convivialité judéo-arabe, les manigances du mouvement sioniste qui avait un besoin vital d'un afflux d'immigration dans le nouvel Etat pourraient expliquer la fin du monde séfarade. Tous ces arguments ne sont pas toujours totalement faux; je ne peux les examiner ici en détail. Je remarque qu'ils sont tous en défaveur des juifs, tenus dans le pire des cas pour des « petits Biancs » liés au colonialisme et, dans le meilleur, pour une masse hagarde et manipu-

Autant dire que l'impasse est totale sur leur expérience historique qui fut celle d'une minorité politiquement opprimée dans la société arabo-musulmane. Victimes du statut inférieur du dhimmi, à l'instar des autres minorités de l'Orient, ils avaient très tôt trouvé dans la protection des puissances européennes (le système des « capitations » tout d'abord, puis le système colonial) une occasion de liberté et d'émancipation que leur refusait la société ambiante.

Quand l'Occident quitta les

**AU COURRIER** DU « MONDE »

RECONNAÎTRE L'ETAT PALESTINIEN

Quel triste anniversaire que celui d'Israel, incertain de son avenir et devenu oppresseur du peuple pales-Oslo est fermée par l'intransigeance de Nétanyahou, Rabin éliminé, l'otage du nationalisme religieux ne peut ou ne veut rien entendre maigre les objurgations - bien timides des Américains. La personnainté nationale des Palestiniens continue à etre niée. L'occupation militaire de leur territoire et l'accaparement de lerusalem avec le cortège des souffrances et des humiliations engendrent le désespoir d'un peuple abandonné. Arafat, usé, a été au bout des concessions. D'autres, plus radicaux, sont prets à la relève. C'est dans ce moment de déréliction qu'un geste symbolique s'impose (...). Devant l'aveuglement politique

lienne, il est temps que la France et l'Union européenne réagissent et prennent l'« initiative audacieuse » dont parlait récemment M. Chirac. Elles peuvent le faire en établissant de façon irréversible leur volonté de rendre à un peuple victime d'une injustice historique, réduit à un sort misérable sur un territoire tronqué, sa pleine vocation à retrouver sa dignité et ses chances d'avenir. Seul un Etat palestinien reconnu par la communauté internationale répond à une telle attente. La France s'honorerait en déclarant dès maintenant et dans la ligne de pensée gaullienne sa voionté de reconnaître l'Etat palestinien au terme de la période de transition de cinq ans prévu par les accords d'Oslo (soit en mai 1999). Elle ouvrirait ainsi la voie à l'Union européenne et à bien d'autres Etats en créant un mouve-

Pierre Hunt Page 15

Israël-Palestine: sortir du cercle victimaire

conde zone dans les nouveaux Etats qui se voulaient des Etats-Or, dans lent perspective, s'il y a en péché originel de l'Etat d'Israel. nations dans lesquels, donc, les Il y a eu aussi un péché originel du non-Arabes n'avaient plus véritablement de place, Tous ces Etats monde arabe qui n'a jamais pu, se sont par la suite donné l'islam sauf exception rarissime, leur faire pour religion d'Etat. Que ces juifs une place sur un pied d'égalité. soient massivement partis et aient Derrière l'exil palestinien se

moire qui font, objectivement,

partie intégrante de l'identité is-

Derrière l'exil palestinien se profile l'exil d'une population juive qui ne vient pas d'Europe et dans lequel le monde arabe a une part de responsabilité

choisi en majorité Israel doit être compris comme le choix d'une libération de l'oppression statutaire (politique et non métaphysique comme en Europe) dont ils avaient été victimes et qui les menaçait à nouveau, comme une étape supplémentaire dans un long processus d'autodétermination auquel beaucoup d'entre eux donnaient un sens messianique. La création d'un Etat d'Israël leur est apparue comme le sommet de cette marche à la libération. Ces juifs seraient-ils par principe à ce point voués à la condition d'apatrides qu'il faudrait négliger leur expérience historique et leur mé-

lieux, il devenait clair qu'ils rede-

viendraient des citoyens de se-

profile donc l'exil d'une population juive qui ne vient pas d'Europe et dans lequel le monde arabe a une part de responsabilité. De 1947 à 1964, environ un million de juifs (600 000 entre 1947 et 1952; 300 000 entre 1961 et 1964) ont ainsi fui un monde arabe devenu inhospitalier, eu y abandonnant leurs biens et leur culture, pour s'installer en Israël où ils ont dû recommencer leur vie à zéro. Tout comme la mémoire palestinienne. la leur est hantée par des maisons abandonnées, des scènes de spoliation et de violence, la nostalgie d'une vie que le souvenir

La comparaison entre ces « 750 000 Palestiniens... expulsés en 1948 - selon Edward W. Said et le million de juifs des pays arabes qui ont immigré en Israël est-elle légitime? Quel rapport pourraiton faire entre des populations du Maghreb et du Moyen-Orient et une population palestinienne? On peut, à mon sens, se hausser à ce niveau de généralité temporelle et spatiale parce que le monde arabe. et le monde juif (Yichouv israélien et communautés séfarades), inscrit dans le système geopolitique arabe, sont comparables à une

Les Etats arabes, tout comme l'Etat d'Israel, se sont constitués dans les années 50. Avant de devenir des nationaux, Arabes et juifs étaient dans l'indifférenciation identitaire. C'est le cas aussi, bien évidemment, des Palestiniens dont l'entité, l'identité, la conscience de soi se sont forgées dans le drame historique en même temps que l'Etat d'Israël se constituait. C'est dans ces années-là que les fuifs du monde arabe (comme les rescapés de l'Europe) s'installèrent en Israël.

A quoi sert cette comparaison? Elle ne modifie en rien la situation problématique du peuple palestinien d'aujourd'hui, je le concède, mais elle rend possible une reconnaissance réciproque, sur le mode positif et non plus négatif, de toutes les iderités en présence, en rendantossible leur dialogue parce qu'de les sort de la surenchère du mineur qui les enferme dans le cyc fatal du désespoir. Dans la chine qui remonte aux victimesies victimes, on peut toujours traver une victime encore plus inocente derrière la « dernière » ictime invo-

Quand on cite les letimes à la barre du témoin, on re peut en effet en écarter aucune On ne sortirait plus ainsi du cerce du « péché originel ». Or nul mapesoin d'être une victime pour a oir le droit d'exister | S'il fautre connaître à toutes les victimes eur dû et leur réparation, il fautrécuser avec force toute moral victimaire. Quand la souffrand est mise en avant, c'est souvent arce que l'on cherche à excuser ne existence (celle des autres e au fond, la sienne propre) que l'in juge secrètement inconsistant et indéfendable. Au Moyen-Olent, il n'y a pas d'un côté une ctime et de l'autre un coupable même victime: la « repentanci» qui caractérise notre fin de sièle et qui est encore à venir dans ette région devra être partagée...

Shmuel Trigare est maître de conférences de pciologie à l'université Paris-X-Naterre.

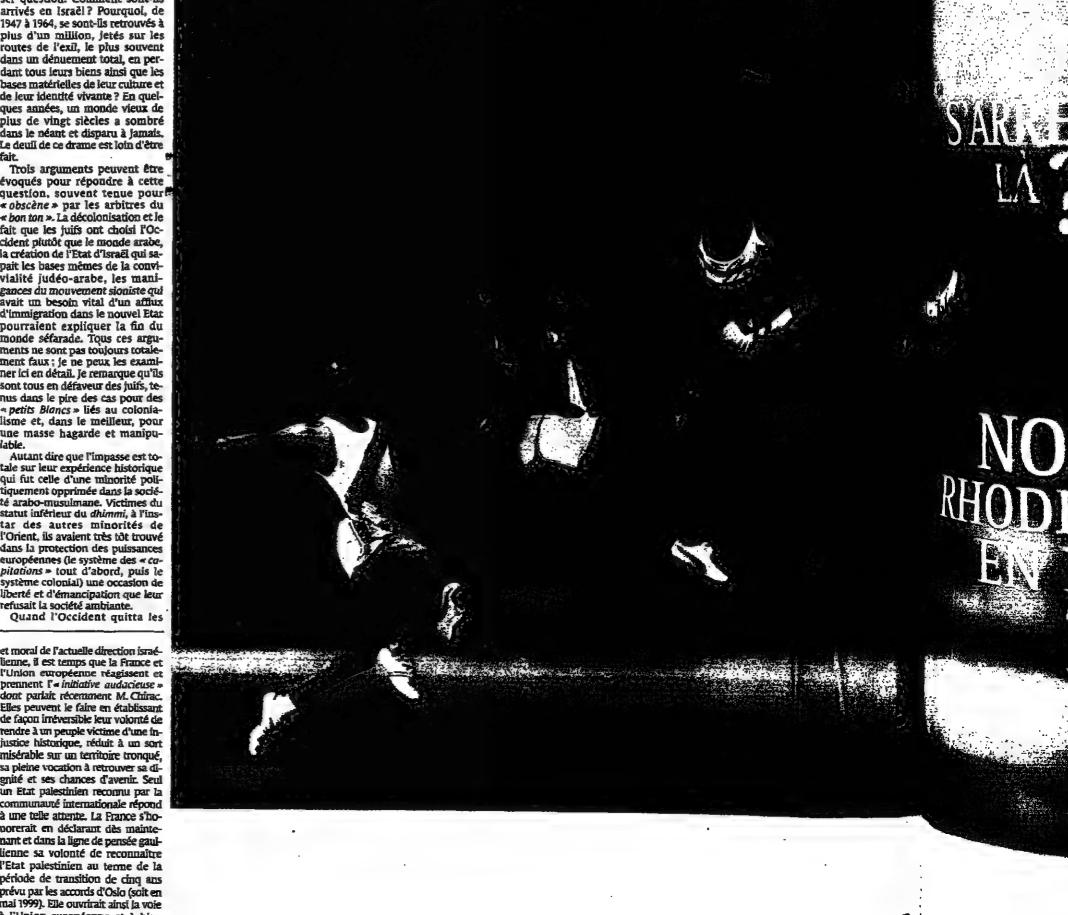



s'appauvrissent aujourd'hui, rejoignant les rangs des nouveaux prolétaires des sociétés modernes. Les transferts financiers des familles au bénéfice des personnes sans enfants à charge peuvent être estimés à quelque 450 milliards: les dépenses des familles pour leurs enfants peuvent être évaluées au moins à 750 milliards (50 000 francs par enfant et par an), alors que la compensation de leurs charges, fiscalité incluse, est de l'ordre de 300 milliards.

A chaque fois que les pouvoirs publics ont ralenti les dépenses de la politique familiale, ils ont pu apparaître comme de bons gestionnaires alors qu'ils freinaient un investissement vital pour l'avenir. Beaucoup de familles n'ont pas le nombre d'enfants qu'elles auraient souhaité, en particulier pour des raisons financières.

Le gouvernement sera bien avisé de rétablir l'universalité des allocations familiales en corrigeant sa décision malheureuse de 1997 de les placer sous conditions de ressources. Il feralt tout aussi bien d'agir de même pour l'allocation pour le jeune enfant et de faciliter le libre choix pour la garde d'enfant.

il est en revanche question d'abaisser sensiblement le plafond du quotient familial. Or c'est un principe constitution-

nel; chacun contribue à l'impôt selon ses capacités. Sauf à considérer que les enfants ne sont pas des personnes à part entière, le quotient familial est un élément fondamental de la justice fiscale. Son plafond doit être fixé à un niveau qui respecte ce principe.

Avec des prélèvements obligatoires approchant 50 % de la richesse produite, des limites sont
déjà atteintes, surtout pour les
familles. Des mesures comme
l'abaissement du taux normal de
la TVA ou l'attribution d'une part
fiscale dès le premier enfant
constitueraient des actes
concrets à l'avantage des fa-

Entre le fléau du chômage et la contrainte des grands équilibres financiers, néo-keynésiens et libéraux débattent des vertus comparées de la demande et de la flexibilité. Mais ils oublient de prendre en compte un élément pourtant déterminant : le levier démographique de la croissance.

Nous voulous nous placer sur

les terrains stratégiques pour l'avenir. Des données statistiques concernant différents pays font envisager une corrélation franche entre vitalité économique, création d'emplois et démographie. Dans la période 1975-1994, les Etats-Unis ont créé 37 millions d'emplois alors que leur population augmentait de 45 millions. Le Japon en créait 12 millions pour un accrossement de sa population de

13,5 millions. Depuis vingt ans, aux Etats-Unis, le taux de fécondité est de 2 enfants par femme, contre 1,5 en Europe. Les choix de politique familiale ont des conséquences réelles sur la démographie et la croissance. Les cas de la Sarre ou de la Suède sont éloquents.

Il serait illusoire de fonder nos espoirs sur le vieillissement de la population. Il nous conduiralt à une économie « gérontocentrique », en peine d'intégrer les différences et basée sur la spéculation financière. Nous devons faire le choix d'une économie « juvénocentrique » : le premier esprit d'entreprise, c'est la paternité et la maternité.

Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui paleront nos retraites et nos futures dépenses de
santé. Ce choix d'une politique
familiale alliant démographie, vitalité économique et création
d'emplois est possible car la
croissance économique et l'emploi de l'Union européenne se
jouent largement en son sein
(93 % des échanges, en proportion croissante sur le long

ferme).

Il faut reconnaître et encourager le rôle déterminant des initiatives de chaque personne au cœur de l'économie. On est loin des discussions actuelles sur le redéploiement des allocations et prestations familiales, qui donnent toujours l'impression, comme le fait le rapport Gillot,

de « déshabiller Pierre pour habiller Paul ».

Cela suppose de penser le travail autrement, ce qui se comprend de mieux en mieux dans une économie qu' fait émerger des formes d'activité davantage évaluées en termes d'utilité sociale qu'en nombre d'heures de travail. Ce serait finalement reconnaître et prendre en compte le temps parental

comme un vrai travail. Nous continuons de promouvoir une formule audacieuse: l'allocation parentale de libre choix, de façon que toutes les familles aient les moyens de leurs responsabilités, L'allocation parentale d'éducation, dès le deuxième enfant, est une des concrétisations de ce droit. Elle doit être renforcée. Les négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail doivent être une occasion de faire progresser la maîtrise des temps de vie et de mieux concilier vie familiale et vie profes-

A l'heure de la monnale unique, il est temps de réfléchir aux conditions sociales et plus précisément aux politiques familiales qui feront que l'Europe sera durablement compétitive dans la fidélité à son modèle social.

Alain Deleu est président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

# Rwanda, vers l'indispensable vérité par Paul Quilès

NE mission d'information parlementaire a été chargée, sur ma proposition, de conduire une investigation méthodique, approfondie et aussi transparente que possible sur les enchaînements qui ont conduit au génocide perpétré au Rwanda en 1994.

Pourquoi avoir ainsi attendu quatre ans pour entreprendre ce travail indispensable et salutaire? Les liens de la France avec le Rwanda, les actions de coopération civile et militaire que notre pays y a menées, les efforts qu'y ont déployés les ONG (organisations non gouvernementales) françaises, la mort de plusieurs de nos compatriotes auraient dû inciter le Parlement à ouvrir ce débat plus 100.

Le poids de nos traditions politiques et administratives, renforce par le déséquilibre institutionnel propre à la Ve République, a sans doute contribué au silence du Parlement et, plus généralement, des pouvoirs publics qui se sont trop longtemps contentés de discours généraux et convenus. L'action de notre diplomatie et les opérations extérieures de nos armées échappent, on le sait, largement au contrôle parlementaire. Elles se sont, jusqu'à présent, entourées le plus souvent de discrétion, sinon de secret, tout particulièrement lorsqu'elles concernaient l'Afrique.

Il est normal qu'après ce silence l'initiative prise par l'Assemblée nationale surpremne. Elle heurte une vision conventionnelle du fonctionnement des institutions et suscite des commentaires dont certains portent plus la marque du scepticisme, voire du dénigrement, que de l'attention bienveillante.

La démocratie suppose le droit absolu à la critique et au débat. Il est d'ailleurs heureux que ce droit ait été exercé, dans le cas du génocide rwandais, par des journalistes, des représentants d'ONG et des chercheurs dont les analyses, les récits et les informations ont beaucoup fait pour la compréhension des événements et pour empêcher qu'ils tombent dans l'indifférence ou l'oubil.

Les interrogations sur le rôle et le fonctionnement de la mission sont légitimes. Elle ne prétend pas s'y soustraire. Mais elle doit aussi pouvoir conduire ses travaux dans les conditions de liberté et de sérénité que requiert la manifestation de la vérité. Les jugements hâtifs et les procès d'intention risquent de perturber ses débats et de nuire à la rigneur de ses investigations.

La mission s'est donné les moyens de parvenir à son objectif : élucider les causes et le déroulement de la crise qui a mené au génocide. Elle a décidé de procéder à l'audition de tous les responsables politiques et de tous les fonctionnaires civils et militaires français susceptibles de l'éclairer. Quarante-trois personnalités ont été entendues à ce jour, dont vingt-etune à huis clos. Près d'une quarantaine d'auditions sont prévues jusqu'à la mi-juillet, dont une vingtaine à buis clos. Elle a entendu ou entendra des hommes politiques twandais et belges. Elle établira un dialogue avec les responsables des Nations unies selon des modalités définir d'un commun accord et, si nécessaire, en ayant recours à une procédure écrite. Elle dispose de sources documentaires abondantes qui lui ont été communiquées à sa demande sans qu'aucun refus, même pour des documents « classifiés », lui ait à ce jour été opposé. Environ 1500 documents classifiés hui ont été transmis. Ils s'ajoutent à des «sources ouvertes » out comprennent actuellement plus de 500 documents exploités par la mission avec l'aide d'un secrétariat de huit personnes. Elle a reçu, en particulier, communication de l'ensemble des télégrammes diplomatiques pertinents pour ses investigations.

La mission aurait souhaité tenir l'ensemble de ses auditions en public. Le gouvernement s'est prononcé pour l'audition à hois clos des fonctionnaires civils et militaires, considérant que cette restriction de la publicité de leur témoignage était plus conforme aux exigences de leur statut. Cela a quelque peu déformé l'image des travaux de la mission en ne faisant apparaître aux yeux du public qu'une partie de ses débats.

au-

i an-

Jons

สัยที่ผู้

itre-

, que

1blee

cer

isi, je

colo-

ndre-

e. Le

bérer

mou-

nistes

on de

endra

in. La

nt les

kaha-

e a les

nal de

du Ja-

; rela-

ntacts

ie dé-

s?

1550

Avant de juger objectivement de la qualité du travail de la mission - que nous voulons rigoureux et impartial -, il faudra attendre la publication de son rapport dans quelques mois. A partir des témoignages directs que nous aurons recueillis et des récits des différents acteurs, nous donnerons une descuiption précise du déroulement des événements. Cet historique nous permettra de faire l'analyse des responsabilités des protagonistes du drame : personnalités et forces politiques rwandaises, puissances voisines comme l'Ouganda mais aussi puissances extérieures comme la France, la Belgique ou les Etats-Unis, et organisations internationales comme les Nations unies et l'OUA (Organisation de l'unité africaine).

La mission
parlementaire
s'interrogera aussi
sur les moyens
de prévenir
le renouvellement
d'une telle tragédie
et des erreurs qui
l'ont rendue possible

La mission a aussi la volonté d'alier plus loin. Elle s'interrogera sur les moyens de prévenir le renouvellement d'une telle tragédie et des erreurs qui l'ont rendue possible. Les voles à explorer sont, me semble-t-il, au nombre de trois:

- Comment assurer une plus grande transparence et un meilleur contrôle du Parlement sur les opérations militaires extérieures et 
les objectifs politiques qu'elles 
sont destinées à servir, de façon à 
en garantir la légitimité?

- Comment, dans le monde de

- Comment, dans le monde de l'après-guerre froide, contribuer à la stabilité de l'Afrique subsaharienne en y soutenant parallèlement le développement économique et les progrès de la « bonne gouvernance » ?

 Comment renforcer les capacités de décision et d'intervention de l'ONU dans les crises africaines ?

Que l'on n'attende de nous ni réquisitoire ni plaidoirle. Le travail d'investigation que nous entendons conduire avec tout le sérieux et toute la rigueur nécessaires à l'objectivité de nos conclusions ne s'accommode d'aucum parti pris. Les événements que nous étudions sont complexes et l'analyse que nous ferons portera nécessairement la trace de cette complexité.

Comment rompre le cycle infernal de la haine engendrant des massacres, qui conduisent les populations à l'exil, d'où elles préparent des guerres qui vont à nouveau alimenter la haine? Pour casser cet enchaînement tragique dont l'Afrique des Grands Lacs risque de souffir à nouveau, ît faut à la fois neutraliser les fauteurs de haine et favoriser le développement économique, tout en contenant la démographie.

L'ONU, s'appuyant sur l'OUA et ses regroupements régionaux, pourrait s'impliquer ainsi dans l'organisation de la sécurité dans cette région de l'Afrique. Mais on voit mai aujourd'hui PONU – en raison de son mode de fonctionnement actuel – et les pays concernés – parce que cette prise en charge internationale rappelle un peu l'époque des « mandats » – accepter une telle solution. Ce serait pourtant la voie la plus sûre pour éviter de nouveaux drames.

Paul Quilès est président de la mission parlementaire sur le Rwanda.



the politique mon

1 10 1 . .

17

1.1

1.000

. No. 2

14 (6)

355 B

4.4

117

4

7000

44.53

1000

42.0

65%

443.5

100

1.00

a C'E.

moteur,

ciété lm

lyonnais

ment), a

Ġ:

 $L^{*}\epsilon$ 

po pa qu tic ft.

po l

les

un

332

ur u

grève paralysant la compagnie depuis le 1" juin. Les deux parties retoument à la table de négociation pour « aboutir à un accord équilibré » et pour « trouver les voies

d'une stabilité sociale durable ». • LA DIRECTION accepte d'abandonner la double échelle des salaires qu'elle proposait « tout en réaffirmant sa volonté d'examiner les moyens de li-

miter certaines anomalies ». • LES SYNDICATS ont accepté que les pilotes prennent une part « significative » du capital de la compagnie. La grille actuelle des salaires sera gelée

en francs courants pendant sept ans.

• LES JEUNES PILOTES dont la formation est assurée par Air France feront l'objet d'un accord spécifique salarial pendant ding ans.

# Les pilotes d'Air France mettent fin à leur grève

ENTREPRISES

Les syndicats acceptent un gel des salaires pendant sept ans. Ils pourront recevoir des actions de la compagnie sur la base du volontariat. La direction abandonne la double échelle des salaires qui, depuis un an, permettait d'embaucher moins cher les jeunes navigants

Au dixième jour de conflit, la direction et le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), majoritaire au sein des 3 400 pilotes de la compagnie, ont signé, mercredi 10 juin dans la matinée, un accord de sortie de conflit. Jean-Cyril Spinetta, le président d'Air France, et les représentants du syndicat ont encore passé leur nuit à Roissy à négocier. Avec succès cette fois-ci.

L'accord signé mercredi matin ouvre la voie à de nouvelles négociations qui devront aboutir avant le 31 août. « Nous avons obtenu la levée des préalables que nous demandions, estime-t-on au SNPL: la suppression de la double échelle des salaires et aucune baisse des sa-

La double échelle des salaires, gul permettait depuis un an à Air France d'embaucher des jeunes pilotes à un salaire brut annuel de

LA GRÈVE d'Air France est finie. 320 000 francs, au lieu de 350 000 francs pour leurs prédécesseurs, est supprimée. Elle avait permis d'économiser 170 millions de francs par an, une économie annuelle qui, à terme, aurait dépassé les 250 millions de francs : les départs à la retraite et l'entrée de nouveaux jeunes pilotes auraient en effet renforcé son ampleur. La grille de rémunération qui était en vigueur au 1= avril 1997 redevient donc valable. En contrepartie, les pilotes et la direction se sont mis d'accord pour que les jeunes recrues, dont la formation est payée par Air France, remboursent une partie des dépenses de la compagnie à cet effet. A la clef: 40 millions de francs d'économies.

> Les pilotes et la direction se sont par ailleurs mis d'accord sur le principe d'un échange salaire-actions, volontaire et limité dans le temps (sept ans). Les pilotes qui le

salaire baisser, dans une proportion qui reste à définir, en échange d'actions Air France, qui seront données par l'Etat. « Nous allons probablement mettre en place un système à plusieurs niveaux, dont l'objectif sera de rendre attractif l'investissement dans la compagnie », explique-t-on au SNPL. En clair, plus la participation des pilotes au capital de l'entreprise sera élevée, moins l'effort demandé en matière de salaires sera important. L'économie que permettra de dégager cet échange salaire-actions n'est donc pas encore définie. Dans sept ans, les pilotes qui auront souscrit à cet échange retrouveront le niveau de leur salaire d'avant l'opération d'échange.

rants dont il s'agit. La direction a gagné son combat : les pilotes ont accepté

Mais c'est du niveau en francs cou-

tion. C'est ce point précis qui devraît permettre à la direction de réduire à terme la masse salariale des pilotes de 500 millions de francs par an, comme elle le souhaitait pour financer le développement futur d'Air Prance.

Le SNPL a en effet accepté que les salaires des pilotes soient gelés pendant sept ans. Ce qui, sur la base de la hausse des prix actuelle. représentera une économie de 12 % à 15 % sur la masse salariale des pilotes (3,4 milliards de francs). «On pourra envisager un rattrapage éventuel tous les deux ans », considère le SNPL, avouant que rien n'est acquis.

La direction réaffirme par ailleurs sa volonté d'examiner avec les pilotes les moyens de limiter certaines anomalies dans le déroulement actuel des carrières des pilotes. Direction et syndicats négocieront aussi, dans les semaines à venir, quelles pourront être les garanties en matière d'emploi des pilotes, le rôle de cette catégorie de personnel dans la stratégie de l'entreprise sur certains points, comme sa politique d'alliances ou le périmètre de l'entreprise.

« La direction a gagné », estime un commandant de bord. Qu'estce qui a fait changer d'avis le SNPL, dont le président Jean-Charles Corbet se disait encore mercredi, à l'occasion d'une assemblée générale, prêt à « aller jusqu'au bout »? « Ils voulaient vraiment sortir du conflit », estime un membre de la direction, qui a assisté aux négociations dans la nuit de mardi à mercredi. Les premiers signes d'essoufflement du conflit étaient apparus mardi. Dans la nuit, un premier syndicat avait bri-

sé l'unité syndicale : le Snomac, qui représente les mécaniciens navigants, a signé un accord de sortie de conflit avec la direction et appelé à reprendre le travail mercredi. Le SPAC, qui avait signé l'an dernier l'accord sur la double échelle des salaires avant de revenir sur sa décision, apparaissait lui aussi prêt

Par ailleurs, lors du conseil syndical et de l'assemblée générale du SNPL, mardi, les premiers signes de scepticisme sont apparus même si la majorité de la base restait acquise à la ligne dure prônée par Jean-Charles Corbet, président du bureau Air France du syndicat. ML Corbet, à cette occasion, a d'ailleurs proposé, de manière peu claire, que les salaires des pilotes ne suivent pas la progression de l'inflation pendant deux ans, et qu'un rendez-vous soit pris à ce

Enfin, la détermination de Jean-Cyril Spinetta, que les pilotes avaient sous-estimée au début du conflit, devenait menaçante. Le PDG a convoqué un conseil d'administration exceptionnel samedi 13 juin, afin de soumettre à ses administrateurs des « mesures importantes ». Il s'apprétait à annoncer le gel des salaires des pilotes pendant une certaine pédode, ce qui devalt permettre à terme de construire une nouveile grille de rémunération. Et de faire les économies nécessaires.

Matignon se félicitait, mercredi 10 juin au matin, de l'accord entre la direction d'Air France et le SNPL, en relevant-que les conces--sions faites aux pilotes w n'ont por-. té ni sur les principes ni sur les grands objectifs de redressement » et que l'accord obtenu permettra comptées. Si M. Jospin et son directeur de cabinet, Olivier Schrameck, ont été au cours des derniers jours, à plusieurs reprises, en contact direct avec M. Spinetta, Matignon n'a pas participé directement aux discussions. Mais la mise en place d'une cellule de suivi au ministère de l'équipement - avec des représentants du ministère des transports, de Matignon et du ministère de l'économie - a permis au PDG d'Air France d'avoir en permanence « un répondeur unique » de l'Etat actionnaire.

Virginie Malingre

### Un conflit en germe depuis plus d'un an

● 21 mars 1997 : le SNPL, syndicat majoritaire chez les pilotes de lignes, cède à Christian Blanc, PDG d'Air France, et renonce à la grève envisagée pour protester contre l'éventuelle mise en place d'une double échelle des salaires (les jeunes pilotes sont embauchés moins cher).

• 1 avril 1997 : fusion Air France et Air Inter. L'ouverture du ciel européen à la concurrence est

● Avril 1997: la direction du SNPL sur laquelle s'appuyait M. Blanc est renversée. La tendance dure prend le pouvoir.

• 20 mai 1997 : les syndicats de pilotes d'Air France et d'Air Inter lancent leur première grève depuis

● 29 mai 1997 : la double échelle des salaires pour les pilotes est adoptée par le conseil

d'administration. • 5 septembre 1997 : Christian Blanc, en désaccord avec le gouvernement qui refuse la privatisation, remet sa démission. Jean-Cyril Spinetta, ex-pdg d'Air

Inter, lui succède le 18 septembre. • 16 décembre 1997 : la direction présente, en comité central d'entreprise, un projet d'actionnariat salarié. Elle propose une réduction de 15 % de la masse salariale des pilotes (500 millions de francs d'économies par an) en echange d'environ 10 % du capital.

Les pilotes de ligne refusent. 23 février 1998 : le couvernement annonce la mise en Bourse de 3 milliards de francs d'actions de la compagnie aérienne. Les pilotes obtiendront environ 10 % de capital en échange de concessions coloristes.

● 16 mai 1998 : dans un entretien au Monde, M. Spinetta fait de nouvelles propositions aux pilotes. II ne rend plus obligatoire l'échange

• 27 mai 1998 : Air France annonce un résultat de LS7 milliard de francs de benefice, apres sept ans de

● 28 mai 1998 : le SNPL dépose un preavis de grève de quinze jours à compter du 1º ium, à la suite de l'échec des négociations entre les oilotes et la direction. Les jours precedents, Jean-Claude Gayssot, ministre communiste des transports, avait recu l'ensemble des syndicats d'Air France, il confirmait les propositions de la direction. In luin 1998 : la grève démarre.

Les amons d'Air France restent au

• 6 Juin 1998: Lionel Jospin apporte son soutien à la direction d'Air

• 7 juin 1998 : les négociations sont rompues. La direction menace de faire adopter les changements salariaux en conseil d'adminsitration :

• 10 juin 1998 : accord de sortie de contlit entre la direction et les

# Les modalités de l'accord conclu entre la direction et les syndicats

Voici les principaux extraits du protocole conclu entre la direction et les organisations syndicales le 10 juin à Roissy: Préambule: suite aux arrêts de travail du

1º au 10 juin 1998, la compagnie nationale Air France, d'une part et les organisations syndicales d'autre part, convaincues que la croissance de l'entreprise nécessite des rela-



Le présent accord a pour objet de définir le cadre et la méthode des négociations, ainsi que des mesures à effet immédiat et des engagements à court terme, permettant de mettre fin au conflit en cours, et de trouver les voies d'une stabilité sociale durable et d'une compétitivité compatibles avec le développement de la compagnie et la croissance

Les organisations syndicales signataires et la direction conviennent d'inscrire les négociations à conduire dans un cadre global en vue d'aboutir à un accord équilibré pour les parties et permettant le développement de la compa-

Les principes: Les organisations syndicales signataires et la direction reconnaissent que la maîtrise de l'évolution des coûts PNT (personnel navigant technique, c'est-à-dire les pilotes) est une nécessité qui doit s'inscrire dans le cadre des perspectives de croissance et de développement d'Air France.

Les parties signataires défendent l'objectif de

voir les PNT prendre une part significative du capital d'Air France. En effet, ceci constitue un élément majeur de l'évolution de la compagnie dans le cadre de l'ouverture du capital qui pourra être atteinte grâce à une formule d'échange salaire-actions.

Cet échange sera volontaire et limité dans le temps (7 ans) et devra faire l'objet d'un accord collectif entre les parties signataires. Dans le cadre de cet accord collectif, la grille de rémunération conventionnelle des PNT en vigueur au 1/4/1997, actualisée au 1/4/1998, sera maintenue en francs courants, éventuellement ajustée par les négociations intervenues durant cette période. A cet effet un point d'étape sera fait tous les deux ans entre les signataires, et un bilan contradictoire sera établi à la fin de la période.

Comme s'y est engagé le gouvernement, lors . de l'adoption de l'article 36 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, cet article sera modifié pour tenir compte de l'accord sur les modalités de l'échange salaire-actions qui interviendra entre les signataires.

Ainsi la prise de participation du personnel. d'Air France dans le capital de l'entreprise sera concue comme un outil d'intégration de la Compagnie dans son environnement compétitif et assurera la maîtrise, avec le personnel, de l'avenir de ses emplois.

Compte tenu des éconômies sur la masse salariale des PNT - dont les principes ont été fixés ci-dessus - la direction, tout en réaffirmant sa volonté de réexaminer les voies et moyens permettant de limiter certaines ano-

malies dans le déroulement des carrières. confirme sa décision de supprimer la double échelle de rémunération pour les pilotes, insti-tuée par le conseil d'administration du 27 mai 1997. Cette décision prendra effet à compter du 1/6/1998. S'y substituera une échelle de rémunération spécifique « pilotes-cadets » s'appliquant aux cinq premières années de carrière pour les jeunes pilotes dont la formation initiale aura été assurée par Air France. Dans l'hypothèse où ce dispositif ne pourrait pas être juridiquement validé, un autre dispositif à effet économique équivalent pour l'entreprise sera

Un conseil d'administration entérinera l'ensemble des dispositions évoquées ci-dessus

Négociations: Elles auront pour objet de bâtir (...) un accord global phriannuel traitant d'obtenir les économies esde l'ensemble des points évoqués (...). Les syndicats bénéficieront des moyens logistiques et des disponibilités nécessaires pour réaliser efficacement les études et participer aux négocia-

Deux dossiers devront être finalisés avant le 31 août 1998 : "

-définition de la filière des « vilotes-cadeis ». -définition des modalités d'actionnariat PNT. périmètre de la compagnie, engagements en matière de contrôle de l'activité effectuée par

En cas d'échec, le conseil d'administration sera saisi (...). Sur ces bases, les organisations syndicales

PNT signataires décident de metre fin au mouvement de grève.

# Des pilotes à la vue courte

LES PILOTES d'Air France n'avaient plus le choix. Assurée, depuis le week-end dernier, du soutien total de Lionel Jospin, la direction de la compagnie nationale savait

ANALYSE\_

Isolé, corporatiste, le mouvement a montré un étonnant amateurisme

qu'elle pouvait engager l'épreuve de force : les salariés les mieux payés de France allaient devoir céder. C'est ce qu'ils out fait, comme en témoigne l'accord négocié en secret entre Jean-Cyril Spinetta, le PDG de la compagnie, et le SNPL, le principal syndicat des pilotes, et rendu public mercredi 10 juin dans la matinée. Cet accord, un moratoire, se traduit par une suspension immédiate de la grève. Il ouvre des pistes pour une

negociation future. Les pilotes ont fait preuve en fait depuis dix jours d'un incroyable amateurisme. Celui-ci révèle que cette aristocratie du transport aérien - la caste des pilotes - a de graves problèmes de vue. Inquiétants pour

des pilotes! Par leur comportement, ils ont en effet d'abord révélé une étonnante presbytie, un problème de vision sur leur environnement proche. Une presbytie vis-à-vis des clients français et étrangers de la compagnie

tout d'abord - qui en ont assez d'être ainsi ballottés. Vis-à-vis des contribuables français ensuite - qui estiment qu'avec 20 milliards de francs versés depuis 1993 pour sauver l'entreprise, ils avaient assez donné pour ces salariés particulièrement blen rémunérés. Presbytie visà-vis des autres catégories du personnel de la compagnie surtout. lamais les pilotes (3 200 sur 46 000 salariés) n'ont vraiment cherché à obtenir leur soutien, laissant même craindre à ceux qui avaient déjà fait. des efforts considérables de productivité qu'ils pourraient être, une nouvelle fois, les victimes d'un accord entre la direction et les pilotes. Problème de vision enfin vis-à-vis de l'opinion publique - 38 % seniement des Français approuvaient leur mouvement, un taux très faible si on le compare aux taux d'approbation observés lors des autres mouve ments sociaux des demières années.

Engagés ainsi dans un combat purement corporatiste, les pilotes d'Air France ont donné l'impression de n'être jamais sorti de leur cockpit, ils ont fait preuve d'un amateurisme qui peut surprendre compte tenu des moyens dont ils disposent – avec leur principal syndicat, le SNPL notamment - dans la manière de mener leur lutte. Leur isolement en témoigne. Mais Jean-Cyril Spinetta et Lionel Jospin out aussi pu tirer parti de la myopie des pilotes, de leur incapacité à voir que le monde, leur une production de grande série à la fermeté, les pilotes ont fini par

avait complètement changé. Les pi-lotes comptaient prendre la Coupe du monde de football en otage. A quelques heures de l'ouverture de cette manifestation, ils ne peuvent que constater leur échec. En menaçant de găcher la fête, ils ont accru leur impopularité. Mais surtout, comme l'avait pressenti Matignon, les faits ont démontré gu'auiourd'hui, la fête pouvait très bien se passer des pilotes d'Air France. La grève, très suivie, a certes provoqué bien des perturbations. Elle a contribué à ternir l'image de la Compaguie et de la France à l'étranger. Elle n'a pas empêché la tenue des manifestations prévues. D'autres compagnies, des concurrents français ou étrangers d'Air France, d'autres moyens de transport se sont substitués à la compagnie na-

RÉVOLUTION Depuis une vingtaine d'années en fait, et à l'instar d'autres activités, le transport aérien mondial vit une véritable révolution. Ses conditions techniques tout autant qu'économiques se sont radicalement transencore, le transport aérien relevait de l'artisanat, c'était une activité mobilisant un personnel de haute qualification et réservée à quelques voyageurs privilégiés. Il est devenu une industrie de masse, délivrant monde, celui du transport aérien une large population. Des avions comprendre que c'était l'avenir

plus grands, plus puissants et moins chers ont été mis en service. Des services diversifiés ont été imaginés. Des compagnies nouvelles - dans les vieux pays industrialisés ou de pays neufs - sont apparues. Au niveau international comme dans chaque pays, le trafic a explosé, les règles du jeu ont été profondément modifiées, avec un mouvement de dérégulation parti des Etats-Unis qui a progressivement concerné toute la Face à ces bouleversements, les

acteurs engagés dans la compétition - les entreprises et leurs salariés ont naturellement et partout opposé une résistance. Ils ont, les uns et les autres, cherché à préserver leur position. Fortes de leur expérience, les grandes sociétés privées à l'origine de cette industrie n'ont pas toujours vu l'envol de petits concurrents: elles en sont mortes parfois, à l'instar, aux Etats-Unis, de la PanAm. Protégées par des positions de monopole, bien des compagnies nationales n'ont réalisé qu'avec retard les nouveaux termes du jeu, ouvrant ainsi à d'autres, des sociétés privées, un espace important. Surs de leur formées. Il n'y a pas si longtemps savoir-faire, les personnels se sont souvent opposés - aussi blen d'ailleurs aux Etats-Unis qu'en France aux adaptations rendues nécessaires par ce passage de l'artisanat à l'in-

Le gouvernement ayant opté pour

mème de la compagnie qui était en jeu. Faute d'avoir chaussé les lunettes qui leur auraient permis de voir ce qui se passe en France et dans le monde, ils ont dû céder.

Erik Izraelewicz

Irlande Châteaux Autotour - 8 jours/7 nuits

> A partir de 5 575F\* A/R par pers. on ferry

Base 2 pars, chambre double avec part. Ejeuner idandais - Traversées Manche et Mer d'Irlande - 1 vocure + 2 passagers -(SOUS réserve de disponibilité et sourres à onditions) - Conditions d'annulation

31/10/98 \*suppl ète du 10/07/98 au 31/03/98 :

790 FAorture, Brochute "Outre-Manche" de SeaFrance Voyages chez votre agenço de voyages.

SEAFRANCE VOYAGES



ENTREPRISES

ces

ger

ĽD,

# La Banque centrale européenne se met en place sur le modèle de la Bundesbank

Son directoire s'est réuni, pour la première fois, mardi 9 juin

Le directoire de la Banque centrale européenne la première fois, à Francfort, mardi 9 juin, sous la pratique. A commencer par la répartition exacte (BCE) et les gouverneurs des onze banques cen-trales des pays de l'Euroland se sont réunis pour décisions prises mardi ont été avant tout d'ordre du capital entre les Quinze et par celle des res-trales des pays de l'Euroland se sont réunis pour décisions prises mardi ont été avant tout d'ordre

mende betratgetet reife metr Fire entire to the second on the man nem tran affer fraite gurte it.

the extract frame of region to the court

de notre envoyé spécial Le directoire de la banque centrale européenne (BCE) et les gouverneurs des onze banques centrales des pays de l'Euroland se sont réunis pour la première fois à Francfort, mardi 9 juin, sous la présidence du néerlandais Wim Duisenberg. Ce dernier a annoncé, au cours d'une conférence de presse, que le conseil de la BCE se reunirait tous les premiers mardis du mois, à l'exception du mois d'août. La prochaine réunion est fixée au 7 juillet.

Les décisions prises mardi ont été avant tout d'ordre pratique. La répartition exacte du capital entre les quinze pays membres de l'Union européeenne - y compris les pays qui ne participent pas à l'euro - a été précisée. La Bundesbank sera le premier actionnaire de la BCE avec 24,4 % de la nouvelle institution, suivie de la Banque de France (16,9 % du capital), la Banque d'Italie (15 %) et la Banque d'Angleterre (14,7 %). La banque centrale du Luxembourg est le plus petit actionnaire avec 0.15 % du capital, précédée de la Finlande (1,4 %). La BCE disposera d'un capital initial de près de 4 milliards d'euro (environ 26 milliards de francs), qui devra être libéré par ses actionnaires avant le 1º iuillet 1998.

Le conseil a approuvé un budget provisoire pour le second semestre 1998. Il a décidé que chaque banque centrale organiserait l'impression des billets et la fabrication des pièces en euros dont elle aurait besoin, comme bon le lui semblait, quitte à s'entendre avec des pays membres de l'euro pour accomplir cette tâche.

des banques nationales de conserver l'essentiel de leurs prérogatives, en vertu du principe de

Le conseil a aussi précisé les conditions d'embauche des salariés de la BCE. Wim Duisenberg s'est réjoui de ce que 49 des 55 managers embauchés à la BCE travaillaient précédemment à l'Institut monétaire européen, l'ancêtre de la BCE. Le recrutement externe le plus notable est celui de Manfred Körber, 58 ans, entré à la Bundesbank en 1973 et responsable de la communication de la banque centrale allemande

seule voix à l'extérieur. Cette embauche confirme l'influence considérable de la Bundesbank sur la BCE, qui a obtenu la nomination de son économiste en chef Otmar Issing à ce même poste à la BCE, et de son favori Wim Duisenberg à la présidence.

Il faudra attendre encore quelques mois pour savoir comment la BCE gèrera sa politique monétaire à compter du 1e janvier 1999. M. Duisenberg a déclaré que 10 % à 15 % des réserves de la BCE seraient constituées d'or. Il n'a pas pu préciser si, pour garantir la stabilité de l'euro, la BCE se fixerait depuis 1987, qui va prendre ce un objectif d'infiation ou un ob-

### Répartition des postes à la BCE

Le premier conseil de la Banque centrale européenne a réparti les tâches entre les différents membres. Le président, le Néerlandais Willem Duisenberg, est responsable des relations extérieures, du secrétariat, du protocole et de l'audit Interne. L'administration du personnel revient au Français, Christian Noyer, par ailleurs vice-pré-sident, qui est également chargé des services juridiques et du suivi de marchés. L'Espagnol Eugenio Domingo Solans est responsables des statistiques, des billets et de l'informatique. La Finlandaise Sirkka Hāmālāinen a en charge les opérations de coutrôle et l'organisation. L'Allemand Otmar Issing se voit confier les études économiques et la recherche et l'Italien Tommaso Padoa-Schioppia les relations européennes et internationales, les systèmes de paiement et le contrôle prudentiel.

poste à la BCE. La nomination de ce proche très informé de Hans Tietmeyer, qui parie parfaitement l'anglais et mal le français; laisse penser que la communication de la BCE sera comparable à celle de la Bundesbank: un travail inlassable d'explication des décisions de la banque centrale, mais aussi un « verrouilage » efficace de l'information, de sorte que tous les membres de la BCE parleut d'une

jectif de croissance de la masse monétaire, comme le souhaite la Bundesbank, qui travaille de cette manière depuis le milieu des années 70. Cette décision sera prise dans les mois à venir.

penser que c'est l'évolution de la masse monétaire qui sera un indicateur essentiel, même si d'autres

M. Duisenberg a toutefois précisé qu'il ne rendrait pas public d'objectif d'inflation, laissant

avec des Français, si ce n'est avec son vice-président M. Noyer et avec Jean-Claude Trichet, le gouverneur de la Banque de France.

Arnaud Leparmentier

facteurs, comme l'inflation, le

taux d'utilisation des capacités in-

dustrielles... pourront entrer en

pas donné une image de « fau-

con » de la politique monétaire

dans les rares commentaires mo-

nétaires qu'il a faits. « Dans l'Eu-

roland, la croissance annuelle de la

masse monétaire est de l'ordre de

5 %, un chiffre dont je ne considère

pos qu'il est excessif », a expliqué

M. Duisenberg, montrant à la fois

qu'il ne voyait pas de risques in-

flationnistes dans l'euroland et

l'importance qu'il attachait à la

croissance de la masse monétaire.

M. Duisenberg ne semble pas in-

quiet des écarts de taux existant

entre les pays membres de l'euro :

« Les différences se sont tellement

réduites, au cours des douze der-

niers mois, que nous ne considérons

pas qu'il s'agisse d'un sujet d'in-

quiétude ». Certains observateurs

en ont déduit que M. Duisenberg

pensait que les taux en Europe

s'harmoniseralent sur les pays

dont le loyer de l'argent est le plus

La polémique sur sa nomina-

tion à la tête de la BCE semblait

presque oubliée. Interrogé sur les

contacts qu'il aurait pu avoir avec

les autorités françaises après le

compromis de Bruxelles, pour

confirmer qu'il ferait un mandat

écourté, M. Duisenberg a expli-

qué qu'il n'avait eu aucun contact

Ce mardi, M. Duisenberg n'a

ligne de compte

# France Télécom et Deutsche Telekom dans le téléphone italien

Ils piloteront le troisième réseau de mobile

de notre correspondant Le troisième opérateur de téléphonie mobile en Italie après Tim (piloté par Telecom Italia) et Omnitel (Olivetti) a été désigné, mardi 9 juin, par un conseil des ministres restreint. Ce troisième réseau qui doit opérer avec la demière génération de GSM, le DCS 1800, a été attribué à Wind, dont l'ENEL, l'EDF transalpin, contrôle 51 %, le reste étant partagé entre France Télécom (24,5 %) et son allié allemand Deutsche Telekom (24,5 %). Wind avait pour concurrents Picienne, regroupant British Telecom et Mediaset (Berlusconi) et Telon, alliance formée par Bell Canada et Autostrade (autoroutes ita-

Wind a obtenu 823 points sur un total de mille tandis que Picienne a été crédité de 766 points et Telon de 655 par Crediop, groupe d'experts chargé d'évaluer les offres. En fait, le conseil des ministres n'a fait qu'entériner le choix des techniciens, mais la décision prise ne manquera pas d'être contestée en raison de la présence majoritaire du groupe publics ENEL Le troisième opérateur pourrait attirer trois millions de clients en deux ans, soit un marché de 5 000 milliards de lires (17 milliards de francs).

Wind a done pris un avantage certain, même si un quatrième opérateur doit être désigné avant la fin de l'année. Tim et Omnitei n'auront pas le droit de commercialiser le nouveau DCS 1800 (fréquence de 1800 Mhz) avant que Wind n'ait pu le faire. Ce consortium, qui a déjà obtenu une licence pour le téléphone fixe le 18 mai, pourra utiliser le réseau de fibres optiques de l'ENEL et

se dit en mesure d'offrir ses services dans près de cent villes en l'an 2000, donnant accès aux réseaux internationaux de ses partenaires français et allemand. L'objectif visé est un chiffre d'affaires de 10 000 milliards de lires et huit millions de clients en 2007, soit 15 % du marché du téléphone fixe et 20 % du téléphone mo-

### PENJITRATION RECORD

Premier marché de l'Union européenne avec 13,4 millions de téléphones cellulaires devant l'Allemagne (9,5 millions) et la Grande-Bretagne (9,3), l'Italie affiche un taux de pénétration de 24 %, contre une moyenne européenne de 16 %, La concurrence s'annonce particulièrement rude avec Tim, premier opérateur au monde avec 10,4 millions d'abonnés. Omnitel a cependant réussi une remarquable percée. passant en quinze mois de 713 000 abonnés à 3,1 millions. D'ici à l'an 2000, plusieurs études estiment qu'il y a aura 20 millions de téléphones mobiles en Italie, soit une hausse de 50 % en dix-huit mois.

Le choix de Wind a suscité une énorme satisfaction à l'Enel qui parvient à rentabiliser son réseau de 12 000 kilomètres de fibres optiques, loué à Wind. Il représente également une importante avancée européenne pour France Télécom et Deutsche Telekom face à BT, l'ambitieux opérateur britannique. Picienne se réserve le droit de contester ce choix en présentant des recours. C'est la deuxième fois que Silvio Bertusconi échoue dans la course au téléphone

Michel Bôle-Richard

# Une politique monétaire sous influence allemande

monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), dont le conseil des gouverneurs s'est réuni pour la première fols mardi 9 juin ? La BCE ne devenant réellement opérationnelle que le 1= janvier 1999, lors du lancement officiel de l'euro, il lui reste six mois pour établir avec précision son mode de fonctionnement, pour définir dans le détail ses méthodes de travail, fixer ses instruments d'intervention, établir les données statistiques qui serviront de support à ses décisions sur les taux d'intéret: même si l'Institut monétaire européen (IME) a déjà balisé le terrain, la tâche est immense, à la hauteur de l'événement sans précédent que constituera l'introduction d'une même monnaie dans onze pays d'Europe. Elle est aussi techniquement complexe et

économiquement décisive. Sans augurer des choix définitifs qui seront faits, plusieurs indices permettent d'ores et déjà de penser que la BCE se rapprochera davantage du modèle de la Bundesbank allemande que de celui de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le premier tient à la composition même de son conseil exécutif, réunissant les six membres du directoire et les onze gouverneurs des banques centrales nationales. Ces dix-sept personnalités, toutes spécialistes éminentes des affaires monétaires, ont activement participé, depuis des années, dans leur propre pays, à la mise en place de politiques très proches, caractérisées par une même rigueur et un même attachement à la force de la monnaie. On aurait bien du mal à trouver des différences notables entre les stratégies du Français Jean-Claude Trichet, de l'Italien Antonio Fazio, de l'Espagnol Luis Angel Rojo ou encore de la Finlandaise Sirrka Hamalainen, qui tous siègeront au conseil de la BCE. Leur vision monétaire est la même, fortement influencée par la réussite et la puissance monétaire de l'Allemagne de l'aprèsguerre, directement inspirée par les modes de pensée de la Bundesbank. De façon plus précise encore, le président néerlandais de la BCE, Wim Duisenberg, est,

QUELLE SERA ja philosophie en même temps qu'un ami proche, un admirateur du président de la Bundesbank Hans Tletmeyer. Quant au poste-clé de chef économiste de l'institut d'émission européen, il a été De nombreux experts le te confié, pour huit ans, à Otmar Issing, qui l'occupait déjà au sein de la banque centrale allemande. Enfin, c'est Manfred Körber, jusqu'alors directeur de la communication de la Bundesbank, qui réprendra cette fonction à la BCE. C'est donc peu dire que, sur le plan des hommes, la banque centrale européenne sera placée sous influence allemande.

### **OPACITÉ**

Un deuxième élément de ressemblance de la BCE avec la Bundesbank tient à son mode de communication, dont tout laisse à penser qu'il privilégiera le goût du secret et sera marqué par une grande opacité. Il n'est d'abord pas prévu que l'institut d'émission européen publie les «minutes» - les comptes rendus - de ses réunions, contrairement à ce qu'avaient réclamé les pariementaires français lors du débat organisé, à la mi-avril, sur l'euro, contrairement aussi à ce qui se passe aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, et même au Japon.

Le traité de Maastricht le permettrait pourtant, qui stipule que « le conseil des gouverneurs peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations ». Pour M. Duisenberg, les « minutes » des réunions de la BCE ne devraient tomber dans le domaine public qu'après seize ans, parce qu'« aucun gouverneur qui a participé à la décision ne doit encore être au pouvoir au moment de la publication ». Seul un tel délai permettrait selon lui « d'éviter que par une porte dérobée on exerce une influence sur un membre de la BCE ».

Pas question non plus que les six membres du directoire de la BCE aillent se présenter devant les Parlements nationaux - les gouverneurs des banques centrales nationales sont là pour ça, précise M. Duisenberg -, les auditions restant limitées au Parlement européen. Par souci de préserver son

indépendance, la BCE entend adopter une politique de communication réduite et centralisée, très éloignée en tout cas des pratiques américaine ou britannique. grettent : ils soulignent que la réussite du projet monétaire européen réside pour bonne partie dans la capacité de la BCE à instaurer un dialogue permanent et constructif avec les gouvernements nationaux et surtout à convaincre les opinions publiques du bien-fondé de ses décisions.

Le dernier trait commun avec la Bundesbank réside dans les objectifs que poursuivra la BCE et dans les moyens qu'elle se donnera pour les atteindre. Contrairement d'abord à la Fed, la BCE n'aura pas d'objectif de croissance : sa seule mission consistera à assurer la stabilité des prix. Et la définition qu'en donne M. Duisenberg reprend mot pour mot celle de M. Tietmeyer: un rythme de hausse des prix à la consommation compris entre 0 % et 2 %.

Les banques centrales américaine et-britannique ont une vision moins restrictive de la stabilité des prix et s'accommodent volontiers d'une progression supérieure à 2 % - au Royaume-Uni, où c'est le gouvernement qui fixe à la Banque d'Angleterre son objectif d'inflation, il se situe actuellement à 2,5 %. De la même façon, alors que la Réserve fédérale américaine ne suit plus que de façon très lointaine l'évolution des agrégats monétaires, la BCE devrait reprendre cet indicateur, qui reste l'outil de référence de la politique monétaire allemande.

En apparence purement techniques, ces différences sont en réalité essentielles : ce sont elles qui modèleront en profondeur le paysage monétaire européen au cours des prochaines décennies. Le risque, selon les économistes est qu'elles conduisent la BCE à mener une politique monétaire moins pragmatique, plus idéologique, que la Réserve fédérale, dont le doigté monétaire n'est pas étranger au miracle actuel de l'économie américaine.

Plerre-Antoine Delhommais



frianch. tunatent's

Les pu ont enquality of the facture de france millions de 1.15 raciers ont Henry 1 dans les pour en cont trou soupçon ferts à 1 de ce su

de nota-Beaucton : le nouaille, l'esbroui par un v dernière nationasi tion. Sa des grasa rèsille les plus beaucou impôts gardent

> HON V PL

# Les cadres de Syseca vont gérer eux-mêmes leur temps de travail

La formation devient « co-investissement »

CE n'est pas un « accord Aubry ». Il ne porte même pas sur la réduction du temps de travail et ne traite que de l'organisation du travail. Nul doute pourtant qu'il va alimenter nombre de débats. C'est sans doute pour cela que Syseca, filiale de Thomson-CSF, n'a révelé cet accord que le 4 juin, alors qu'il a été conclu le 18 février. La nature des signataires constitue une surprise supplémentaire: CFTC, CGC et CGT ont signé l'accord, mais pas la CFDT.

matiques, emploie 17 000 personnes en France dont 87% d'ingénieurs et cadres. Même si, à la différence d'autres filiales de Thomson-CSF, elle n'a pas subi la visite d'inspecteurs du travail, la direction sait pertinemment que les cadres travaillent plus de 38 heures et demie et que la situation n'est, à terme, pas tenable. L'accord réduit la durée du travail de tous les salarlés - exception faite de 80 dirigeants - à 38 heures par semaine. Mais surtout, Il renverse la charge de la preuve. L'appréclation des temps de travail effectifs est laissée aux intéressés

Comme l'explique l'accord, « la délégation aux intéressés eux-mêmes de l'appréciation de leur temps de travail est la solution la plus satisfaisante. En effet, même lorsque le collaborateur se trouve à la disposition de l'employeur en raison de sa présence physique dans l'entreprise, il peut se soustraire momentanément au pouvoir de direction de celui-ci et disposer de son temps pour des moments plus ou moins longs. C'est la raison pour l'aquelle les collaborateurs exerceront eux-mêmes cette appréciation en déduisant.

sous leur responsabilité, de leur temps de présence en particulier les interruptions de travail suivantes : les temps de repas, les sorties autorisées pour des raisons de convenance personnelle...».

III IIILAN CHAQUE TRIMESTRE Chaque semaine, les collaborateurs indiqueront sur une fiche qui sera signée par les supérieurs hiérarchiques leur temps de travail effectif. Chaque trimestre, un bilan sera effectué. Si les 38 heures sont prévues des le trimestre suivant avec des compensations qui varient en fonction de l'origine du dépassement. S'il émane de la hiérarchie, la compensation est plus importante. Une commission de suivi dans laquelle siègent les syndicats signataires veille au respect des engagements et peut être saisie par les collaborateurs en cas de désaccord avec la hiérarchie. Autre innovation: la formation.

La direction s'engage à maintenir sur deux ans la somme qu'elle lui consacre, soit 3,76 % de la masse salariale. Mais elle veut clairement ment pas aux colloborateurs de de travail. l'accord prévoit que les heures de formation n'entreront pas dans le contingent d'heures qui donne droit à récupération. Si, à la fin d'un trimestre, un salarié a effectué 38 heures en moyenne par semaine et qu'il suit une formation, celle-ci ne sera pas récupérée. En revanche, s'il n'a pas encore effectué ses 38 heures, sa formation est prise sur le temps de travail.

Frédéric Lemaître

# Les actionnaires familiaux n'ont plus peur de partager leur pouvoir avec la Bourse

Finance. En 1998, le second marché devrait accueillir une soixantaine de nouveaux candidats. Les créateurs d'entreprise y trouvent les moyens de franchir une nouvelle étape de développement

MÊME Bonduelle, la célèbre marque de légumes qui pèse 5 milliards de francs de chiffre d'affaires, a cédé. Le 26 juin, la société sera introduite au Second marché. Bonduelle est pointant un de ces groupes familiaux du Nord qui présèrent l'ombre à la lumière et dont le capital, éparpillé entre les représentants de différentes générations (150 membres dans le cas de Bonduelle), est bien verroullé par une société en commandite par actions. De l'aveu des dirigeants, Bonduelle u'a pas besoin d'argent frais car sa croissance régulière est autofinancée. Mais elle effectuera tout de même une augmentation de capital à l'occasion de l'intro-

En fait, si cette famille va se frotter à la Bourse, c'est sous l'amicale pression de ses banquiers (dont Paribas et le Crédit agricole) qui détiennent 25 % du capital depuis une dizaine d'années et veulent réaliser leur investissement. Du coup, des financiers se prennent à rêver que d'autres fleurons du capitalisme nordiste comme le groupe Mulliez (Auchan, Leroy-Merlin et Décathlon) ou la rentable Cristalierie d'Arques ouvrent enfin leur tour de table aux boursiers.

Les sociétés de capital-développement sont les premières pourvoyeuses de la Bourse. Elles financent en moyenne 1500 entreprises par an et « dès la prise de participation, la porte de sortie est soigneusement négociée. La Bourse est une solution au même titre que la cession à un industriel », précise Gérard Lesauvage, gérant d'Initiative et Finance, une structure spécialisée du groupe Natexis. Depuis le début de la décennie, la mise sur le marché d'upe partie de plus en plus importante du tissu industriel français est engagée. Et le mouvement semble inrésistible car les générations et les mentalités changent. Selon Gonzagues de Bignière, directeur général de Barclays Capital Développement, 158 000 sociétés ont été créées après guerre et 30 % d'entre elles devraient prochainement changer de main car leur patron a plus de cinquante ans.

cinquante ans.

Pour répondre à ces besoins, la Bourse française a créé le second marché en 1983. Sur les six premiers mois de 1998, vingt-six sociétés ont été introdultes sur ce compartiment et elles devraient être soixante d'ici à la fin de l'année. Soit pratiquement autant que pour l'ensemble des deux années précédentes (78 sociétés entre 1996 et 1997). Au total, 320 sociétés s'y côtoient pour une capitalisation boursière cumulée de 264 milliards de francs.

La première motivation des chefs d'entreprise est patrimoniale

Longtemps, les patrons de PME-PMI, plus industriels que financiers, ont appréhendé une cotation en Bourse. «Aujourd'hui, ils nous interrogent spontanément pour savoir quelle est la procédure à suivre », remarque Gilles Copin, responsable de la cellule cotation chez Ernst & Young. Même s'ils s'en défendent souvent, la première motivation des chefs d'entreprise est patrimoniale. L'envolée des marchés financiers a augmenté les niveaux de valorisation des sociétés. Un appât puissant pour les fondateurs d'entreprise qui pensent trouver dans l'introduction en Bourse le meilleur des deux mondes : une valorisation élevée et la possibilité de vendre une partie de leur patrimoine pour se faire des liquidités tout en conservant le courrôle de l'affaire.

La mise sur le marché permet également de régler le problème des actionnaires minoritaires, souvent membres de la famille. S'ils possèdent moins de 25 % du capital, ils ne peuvent échapper à l'impôt de solidarité sur la fortune. Avec une société cotée, ils disposent, au moins, d'un patrimoine liquide. Depuis une dizaine d'années, Louis Thannberger, le président d'Europe Finance et Industrie, parcours la France à la recherche d'entrepreneurs. Il en a rencontré plus de 5 000 et en a convaincu 170 d'entrer en Bourse.

Selon lui, le profil des chefs d'entreprises a beaucoup évolué depuis 1983. La période de 1983 à 1993 correspondait à celle des patronsfondateurs de 55 à 65 ans qui profitajent de la mise en Bourse pour régler des problèmes de succession et espéraient se faire racheter au meilleur prix. Aujourd'hul, une nouvelle génération de dirigeants, formés à la finance et prêts à partager le contrôle de leur affaire si c'est le prix à payer pour croître, viennent en Bourse. Car, souligne Jean de Séverac, directeur général de Parvalind Gérance, société du groupe Natexis, « le plus difficile pour un patron est de faire passer sa société du niveau d'une PME de 200 à 300 millions de francs de

chiffre d'affaires à une société de 500 millions de francs avec des implantations à l'étranger ».

C'est pour franchir ce cap, qu'ils vont sur le marché. Ils y trouvent une source de financement et une notoriété qui leur permet de recruter des cadres de haut niveau. De plus, ils peuvent espéter faire des acquisitions à l'étranger en se servant de leurs actions comme monnaie d'échange, comme Infogrames Entertainment qui a usé de toutes les ficelles de la Bourse (échange d'actions pour racheter le britannique Ocean puis le néerlandais Philips Media et deux appels au marché). En revanche, Landanger Camus, fabricant de prothèses médicales et Gebo, spécialiste des lignes d'embouteillage, out jeté l'éponge à 500 millions de francs. Le premier s'est fait racheter par le groupe américain DePuy et le second par son concurrent Sidel qui, du coup, a doublé de taille à 1 milliard de francs.

L'exemple de Sabaté, fabricant de bouchons de liège, résume bien les diverses possibilités offertes par la Bourse. Créée par Augustin Sabaté, cette société a été introduite au second marché en 1995. En décembre 1996, elle faisait de nouveau appel au marché (en levant 100 millions de francs) pour financer sa croissance internationale. Le problème de succession, brutalement posé par le décès du fondateur en janvier 1998, a été rapidement réglé. Son fils Marc, nouveau patron, et tous les autres membres de la famille ont disposé d'actifs liquides pour régler les droits de succession.

Enguérand Renault

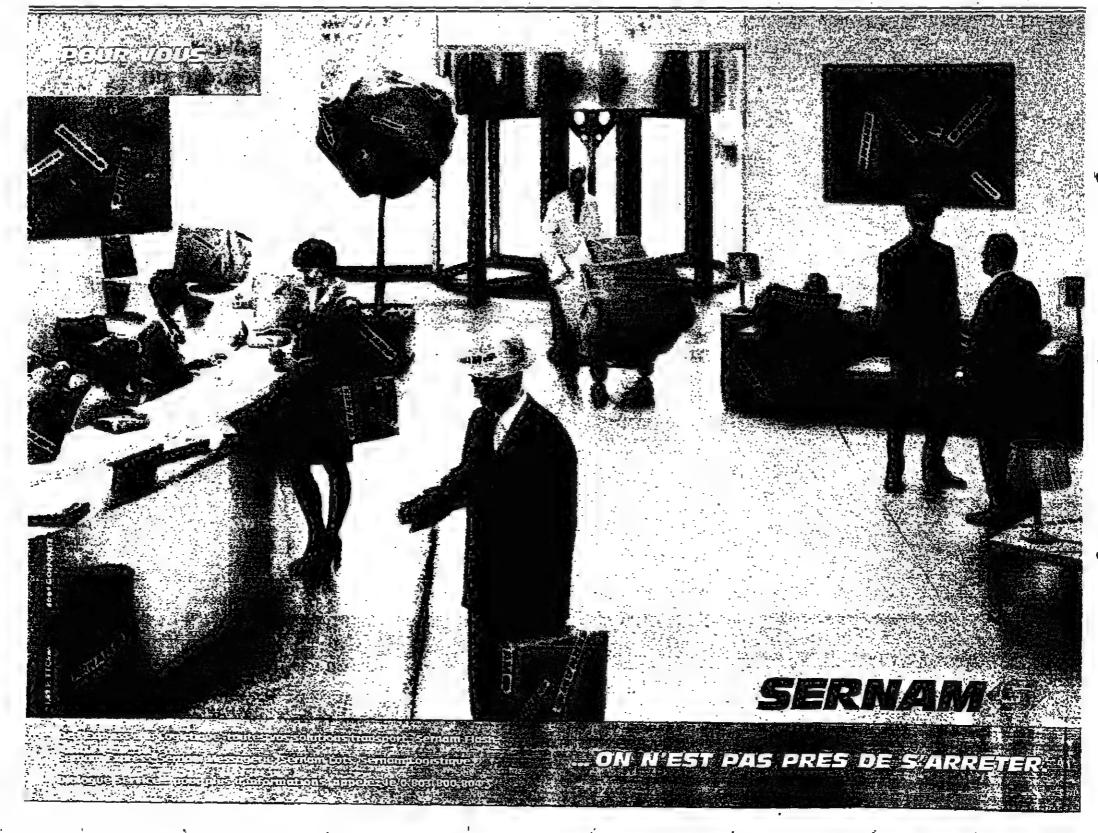



RESPONSABLE depuis 1986 du toires pharmaceutiques Fabre, nouveau propriétaire de RMC, Pierre-Yves Revol, se donne «un neu plus de deux ans » pour restructurer la « radio du soleil », ainsi qu'il l'explique dans un entretien au Monde. Ancien directeur de la communication des Laboratoires Fabre, M. Revol a pris ensuite la responsabilité des activités communication du groupe. En 1986-1987, il avait notamment participé au processus de privatisation de Sud-Radio, qui appartenait comme RMC à la Sofirad.

« Comment pensez-vous parvenir à faire progresser l'audience de RMC?

- RMC restera une radio généraliste, c'est-à-dire une radio avec de l'information, des divertissements

LES SALARIÉS de RMC vont enfin savoir ce

que la privatisation leur réserve. Mercredi 10 juin,

Pierre-Yves Revol, responsable du pôle communi-

cation des Laboratoires Pierre Fabre qui vient de

prendre le contrôle de la station, devait expliquer

aux personnels de RMC, réunis en assemblée gé-

nérale à Paris et à Monaco, les grandes lignes du

90 millions de francs sur l'exercice 1997-1998 pour

un chiffre d'affaires de 160 millions de francs. A

l'issue de cette opération, la radio se retrouve au

centre d'une cascade compliquée de sociétés. Sud

Communication (53 % Laboratotres Fabre, 20 %

NRJ, 27 % La Dépêche du Midi) détient la Société

monégasque de communication (83 % Sud

Communication, 17% Principauté de Monaco).

Cette société intermédiaire est propriétaire à 90 %

de Sud-Radio et à 100 % de RMC, laquelle détient

20 % de Nostalgie, dont NRJ possède 80 %. RMC

et Sud-Radio sont à nouveau réunies dans le

plan de restructuration.

et des loisirs. Mais nous souhaitons comparable à l'équipe de Guinaffirmer clairement un positionnement différencié par rapport à nos concurrents, notamment RTL et Europe 1, Il faut évidenment maintenir une information politique nationale et internationale, des chroniques, etc. M'ais il faut aussi s'efforcer d'être plus proche des auditeurs des régions que nous couvrons, que ce soit dans le domaine de l'information ou des pro-

- Comment, et dans quels délais, pensez-vous restructurer cette station?

- Nous nous donnons un peu plus de deux ans. Notre objectif est d'atteindre une exploitation bénéficiaire au cours de l'exercice 2000-2001, avec une audience supérieure à 4 points. Pour prendre une image sportive, actuellement, RMC est

gamp qui jouerait avec le budget du PSG. Dans ce contexte, la situation s'est considérablement dégradée et il est impératif que RMC puisse affirmer son identité avec des costs de production sensiblement moins élevés. Nous devons être plus imaginatifs, plus créatifs, plus réactifs. Pour cela, nous devrons nous appuyer sur des équipes motivées de professionnels confirmés, prêts à s'immerger

dans un nouveau projet. » Parmi les économies prévues, la masse salariale notamment devra être ramenée de 112 millions à 50 millions de francs. Nous discuterons avec les représentants du personnel sur la manière d'y parvenir. Les journalistes pourront bien évidemment quitter l'entreprise dans le cadre de la clause de cession. En outre, un plan de restructuration va être élaboré en étroite concertation avec le personnel, qui comprendra de nombreuses mesures d'accompagnement.

Le gouvernement a, par ailleurs, pris des engagements pour le reclassement de certains salariés dans des entreprises publiques. Enfin, en ce qui concerne la politique salariale. RMC se doit de revenir très vite sur certaines dérives qui ont pu être constatées sur les hauts

» La plus grande partie du personnel sera regroupée sur le site monégasque et dans le sud de la France, mais nous conserverons aussi un bureau à Paris, dans les locaux actuels. Par ailleurs, nous allons très rapidement nous attaquer à la modernisation de la production et à sa numérisation. Cela de-

vraît permettre des économies, comme celles que nous comptons réaliser sur les frais de diffusion et l'ensemble des frais de fonctionne-

- Ouelles vont être les relations entre Sud-Radio et RMC?

- Nous sommes loin d'un projet de fusion ou d'absorption. L'objectif est de renforcer Sud-Radio dans le Sud-Ouest et de dynamiser RMC dans sa zone actuelle. D'ailleurs, nous maintiendrons l'indépendance de chaque rédaction. Mais évidemment lorsque dans une même ville, comme à Montpellier, les équipes sont dans des locaux différents, nous pourrons les re-

» En fait, nous visons la mise en œuvre de synergies productives entre les deux stations. Ainsi, en ce qui concerne la régie publicitaire de RMC, nous sommes en train de discuter de nouvelles modalités de commercialisation, avec des accords englobant RMC - Sud-Radio et d'autres produits éventuels avec des partenaires commerciaux potentiels comme IP France, qui a déjà la charge de Sud-Radio, et Europe Régies.

-Quel sera le rôle de La Dépêche du Midi, qui a pris une participation au capital de Sud Communication?

-Ce quotidien régional est depuis longtemps un de nos partenaires. Nous espérons développer avec hui des opérations de communication et de promotion. Il nous aidera aussi par sa bonne connai-sance de l'information de proximité, comme NRJ pourra nous apporter ses conseils en matière de programmation musicale et de marketing. \*

■ PRESSE: la Chambre des communes a annulé mardi 9 juin un amendement à une loi sur la concurrence, voté en février par la Chambre des lords, visant à

concurrence dans la presse.

DÉPÊCHES

empêcher Rupert Murdoch de poursuivre sa guerre des prix dans la presse britannique. La commission chargée de l'examen du texte a suivi l'avis du gouvernement travailliste de Tony Blair - qu'avait soutenu en 1997 The Sun, plus gros tirage britannique et propriété de M. Murdoch. Elle considère que l'amendement ne constitue pas « la bonne manière d'aborder le problème » de la

E PHOTO: Caroline de Bendern, qui symbolisait la « Ma-rianne de Mai 68 » sur un cliché de Jean-Pierre Rey pris pour l'agence Gamma où on la voit juchée sur les épaules d'un manifestant, a été déboutée de son action contre l'agence. Après la parution dans Le Monde du 21 août 1997 de son portrait, Me de Bendern voulait interdire la commercialisation du cliché et réclamait une indemnité provisionnelle de 250 000 F (Le Monde du 22 mai). Le tribunal de grande instance de Nanterre l'a déboutée, la plaignante « ne contestant pas avoir librement pris part aux événements » et la publication de la photo, « régulièrement publiée pour illustrer les événements de Mal 68, ne nécessitant pas son au-

RADIO: le Conseil supérieur de l'audiovisuei (CSA) a autorisé jusqu'au 15 juillet la diffusion de services numériques de radio (DAB, ou Digital Audio Broadcasting) sur Lyon. A la suite d'un appel à candidature lancé sur Toulouse, Nantes, Marseille et Lyon, les groupes TDF, la Sogetec (NRJ), et l'indépendante La Voix de Lyon ont postulé pour l'attribution de blocs de fréquences. Les postes radio DAB sont inexistants à Paris, où le DAB a déjà démarré, mais le CSA s'est donné jusqu'en septembre pour attribuer définitivement des fréquences en province.

Propos recueillis par Françoise Chirot

Lanions signe stre-, que ıble'e isi, je colo-

ndre-:c. Le bérer mon-

٠tڂ

นท

:nt

:nt

nd

les

3IJ-

) et

inistes ion de rendra nin. La ont les 'agres-Akahaie «les

e du Jaontacts · de dé-

onal de

DU 13 AU 28 JUIN', FAITES-VOUS PLAISIR.

ANDS JOURS ALEA

welle Alfa Spide



11550

es?

chy?

Ourse

Man !

Après des années d'atermoiements, une privatisation accélérée même groupe, comme elles l'étaient il y a une

> L'achèvement tardif du processus de privatisation oblige les nouveaux propriétaires à accélérer la négociation des accords commerciaux ainsi que la préparation d'une nouvelle grille de programmes pour la rentrée.

Après des années d'atermoiements autour de 73 ILADIOS S'INSURGENT » sa privatisation, RMC va perdre entre 80 et

dizaine d'armées dans la Sofirad.

Les personnels de la régie publicitaire seront les premiers touchés, puisqu'ils devront se partager entre NRJ Régies, pour ceux qui commercialisent Nostalgie, et la société qui reprendra la vente des écrans publicitaires de RMC. Dans ce domaine. les négociations avec IP sembient les plus avan-

En ce qui concerne le plan social, si le gouvernement s'est engagé à effectuer quelques reclassements dans les entreprises de l'audiovisuel public, le statut monégasque de RMC l'empêche de prétendre à toute mesure d'aide concernant par exemple des retraites anticipées.

Du côté du gouvernement, on est plutôt satisfait d'être allé au bout de cette privatisation qui avait déjà échoué quatre fois. En revanche, le milieu radiophonique continue de bruisser de critiques. Prétextant qu'il n'a pas eu communication d'un document élaboré lors de la tentative de privatisation du printemps 1997, le groupe britannique EMAP a déposé une plainte devant le Conseil d'Etat.

Par ailleurs, « 73 radios indépendantes s'insurgent contre la concentration qui va découler de la vente de Nostalgie au groupe NRJ ». Le Groupe des indépendants, dans des pages de publicité publiées par Le Monde daté 7 et 8 juin, annonce « la mort programmée des radios locales et indépendantes ». Pour leur répondre, le groupe NRJ argue que, selon l'avis de la direction générale de la concurrence, l'opération de reprise de Nostalgie « ne soulève pas de difficultés d'ordre concurrentiel sur les marchés locaux de l'espace radiophonique ».

F. Ch.

Le scu

les do

« C'E:

nante l

Mr Paul

sar, aprè

esamen

cement

pour a c

biens so

vice-pro

eix (Le l

d'avoit

L'Homm

tonnes o

de haut l'Opéra e

comman

moteur.

ciété im

lyonnais

ment), a

iudiclain

MOCES

ont enqu

Slyci et

oration

facture

de franc

millions

de 1.15 r

ciers ont

Henry I

dans le

POUL # 1

ont trou

soupcon

ferts à l

de ce su

de notre

ton: le

nouaille

l'esbroui

par un v

demière

national

tion. Sa

des grar

sa résille

ies plus

beaucou

impôts :

gardent

**Beauc** 

Les po

Talas North List

SECOND MARCHE

COMPTANT

MESCAL!

0500047755

Meeting

6-61

ICAV et FCP

30.4

■ BRÉSIL: les exportations de

■ PÉTROLE: l'Agence internationale de Fénergie a révisé en baisse, le 9 juin, la demande pétrolière mondiale pour le deuxième trimestre de 1998 à 73 millions de barils par jour (mbj), soit une baisse de 510 000 b/j par rapport à ses dernières prévisions. Ce recul est dû à la faiblesse de la demande dans les pays de l'OCDE et aux conséquences de

### **AFFAIRES**

INDUSTRIE

BOEING: le constructeur aéronautique a annoncé une réduction de 30 % de sa production de 747 l'an prochain, en raison de la crise asiatique. De nouvelles suppressions d'emplois sont envisagées par la direction, alors que Boeing a déjà prévu 20 000 licenciements.

22/LE MONDE/JEUDI 11 JUIN 1998 «

THOMSON CSF: les syndicats CGT, CFDT et CFE-CGC du groupe Thomson ont demandé un « entretien approfondi » au premier ministre Lionel Jospin pour lui faire part de leurs « puissantes inquiétudes et interrogations » quant à la privatisation-restructuration \* de Thomson-CSF, a-t-on appris, mardi 9 juin, de source syndicale.

• USINOR : le groupe sidérurgique a confirmé, lors de son assemblée générale, mardi, qu'il envisageait de céder - au moins partiellement – sa filiale Unimétal (aciers spéciaux) (Le Monde du 2 mai). Des discussion sont engagées avec plusieurs repreneurs. Selon nos informations, l'allemand Saarsthal serait le mieux placé.

 ASSIDOMĂN : le groupe papetier suédois, a annoncé, mardi, la prise de contrôle totale de son concurrent Esswell (carton ondulé), pour 1,4 milliard de couronnes suédoises (un peu plus d'un milliard de francs).

 IBM : des salariés d'IBM-France ont fait grève, mardi, dans plusieurs sites du groupe informatique, à l'appei d'une intersyndicale CFDT-CGT-FO, pour dénoncer le projet de la direction de regrouper ses activités de services, ont indiqué les syndicats et la direction.

• RHÔNE-POULENC : le ministre délégué à la VIIIe. Claude Bartolone (PS), a affirmé mardi « qu'il ne pouvait pas y avoir de salariés laissés sur le bord de la route », au sujet des suppressions de postes prévues chez Rhône-Poulenc Rorer, Ce plan prévoit la suppression de 345 postes en France.

### SERVICES

● AIR FRANCE: la direction et le SNPL, principal syndicat de pilotes, ont signé, mercredi 10 juin dans la matinée, « un accord de sortie de conflit » (lire p.

• FRANCE TÉLÉCOM: l'opérateur français a remporté le troisième réseau de mobile en Italie (lire p. 19).

■ AUCHAN: le groupe de distribution français va ouvrir en Italie trois magasins à l'enseigne « Auchan Gruppo Rinascente ». C'est le premier résultat de l'alliance passée en mai 1997 entre Auchan et la première chaîne de distribution İtalienne, filiale de l'IFIL (famille

● GÉNÉRALE DES EAUX : la filiale eau de Vivendi, associée à deux partenaires brésiliens, vient de remporter la privatisation partielle de Sanepar, société brésilienne de distribution d'eau.

• CRÉDIT SUISSE : le groupe

mercredi l'acquisition pour

(4 milliards de francs) de la

Banco Garantia du Brésil.

d'investissement dans ce pays.

Internationale à Luxembourg

(BIL. groupe Dexia) a confirmé

(Banque industrielle et mobilière

privée), filiale des Mutuelles du

BANQUES : les syndicats des

banques (CFDT, CFTC, CGT, FO

modernisation de la convention

★ Toutes les valeurs du CAC 40

sur le site Web « Le Monde ».

ct SNB-CGC) et l'Association

française des banques (AFB,

patronat) ont démarré les

collective et les 35 heures.

négociations sur la

www.lamonde.fr

Mans (à 58,8 %) et du groupe

Michelin (36,4%), pour

720 millions de francs.

mardi le rachat de la BIMP

675 millions de dollars

principale banque

BIL: la Banque

bancaire helvétique a annoncé

ENANCE

### quelque peu morose pour le groupe LVMH, qu'a célébré mardi 9 juin Bernard Amault, son PDG, devant l'assemblée générale des actionnaires. Le numéro un mondial du luxe traverse sa première grande crise depuis le rapprochement de l'acquisition, fin 1996, du groupe américain Duty Free Shoppers (DFS), leader mondial des ventes hors taxes. Ce qui devait être la gique de LVMH vers la distribution a pour l'heure des allures d'investissement hasardeux. La crise finanréalise la quasi-totalité de son chiffre d'affaires (qui représente près du tiers de celui de LVMH),

Au premier trimestre, DFS avait vu ses recettes fondre de 25 à 30 %, entrainant une baisse de 5,8 % du chiffre d'affaires de LVMH, et M. Arnault a dévoilé de ses 160 magasins. Le groupe estime qu'au-delà d'une nouvelles mesures pour préserver ses résultats.

5 C 19 (1) d'affaires en... Asie.

2,98

8.78

874,22 1248,58 69,99 ....

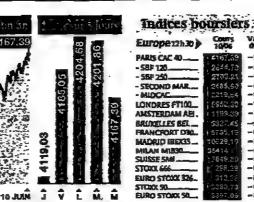

| Hausses 🕨      | Cours<br>09/06 | Var. %<br>08/06 | Var. %<br>31/12 | Baisses        | COUTS<br>63/06 | Var. % | Var  |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|------|
| PRIMAGAZ       | 555            | +6,31           | +10.33          | METALEUROP     | £ 58 ×         | -4,91  | -5   |
| SLT.A          | 1492           | +4,45           | +30,34          | DE DIETRICH    | 400            | ~4,76  | +43, |
| INFOGRAMES EN  | 399            | +4.24           | 104.75          | LAFARGE        | 615            | ~4,85  | +58, |
| DYNACTION      | 549.90         | +4,12           | +63,33          | DMC (DOLLFUS   | F: 163,50      | -3,18  | +57, |
| SODENHO ALLIA  | 1235           | +8,89           | +53,27          | SALIPIQUET (NS | \$ 560 \$1     | -3,10  | -1,  |
| CAP GEMINI     | 10 945         | +3,61           | +97,41          | MANAGEME &     | £150           | -2,81  |      |
| EUROTUNNEL     | \$7,09         | + 3,54          | +41,18          | ROCHETTE (LA)  | 31,05          | -2,81  | +24, |
| CS SIGNALIX(CS | - 379 °        | +3,20           | 208,62          | COFLEGP        | \$ 663         | -2,80  | +30, |
| ESSILOR INTL   | 2682           | +3,03           | +48.88          | LVMH MOET HEN  | (1325          | -2.58  | +32  |
| VIA BANQUE     | P 515 "        | +2,73           | + 21,52         | GRANDWSON      | 3 240 -        | -247   | -3,  |

| % Var.%     | Baisses }      | Cours      | V27.%<br>05/06 | Var. 1<br>51/12 |
|-------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 31 +10.33   | METALEUROP     | £ . 58 × 1 | -4,91          | -5,00           |
| 45 +30,34   | DE DIETRICH    | 400        | ~4,76          | +43,86          |
| 24 +104.75  | LAFARGE        | . 615 d    | ~4,85          | +58,75          |
| 12 +63,33   | DMC (DOLLFUS   | F: 163,50  | -3,18          | +57,A           |
| +53,27      | SALIPIQUET (NS | \$55233    | -3,10          | -1.40           |
| £1 +97,41   | WINDSHIELD B.  | £150       | -2,81          | +19,71          |
| 54 +41,18   | ROCHETTE (LA)  | 1 / 31.05  | -2,81          | +24,20          |
| 20 + 209,62 | COFLEGEP       | \$ 663     | -2,00          | +30,50          |
| 09 +48,88   | LVMH MOET HEN  | (1520      | -2,58          | +32,12          |
| 73 +21,52   | GRANDWSON      | 3 240 -    | -2,47          | -3,00           |
|             | 2 . 47 15      | ·.,·       | V.* .          | J               |

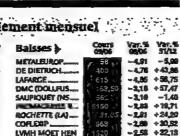



| ٠,٠        |               |                |       |                 |
|------------|---------------|----------------|-------|-----------------|
| \13<br>L'2 | Baisses >     | Cours<br>co/os | V27.% | Var. %<br>51/12 |
| 1.23       | METALEUROP    | £ . 58 x 1     | -4,91 | -5,00           |
| 1,34       | DE DIETRICH   | 400            | ~4,76 | +43,86          |
| 1.75       | LAFARGE       | . 615 d        | ~4,85 | +58,75          |
| 1,33       | DMC (DOLLFUS  | F : 63,50      | -3,18 | +57A7           |
| .27        | SAUPIQUET (NS | \$600          | -3,10 | -1,48           |
| 7,41       | THE WAY SHAPE | £150           | -2,81 | +19,71          |
| 1,18       | ROCHETTE (LA) | 7 31.05        |       | +24,20          |
| 1,62       | COFLEGP       | 5 663          |       | +30,52          |
| 1.88       | LVMH MOET HEN | (1520          | -2.58 | +32,18          |
| 1,52       | GRANDWSON     | 240 ~          | -2,67 | -3,06           |
| , -        | 2 . 37 15     | .,, .          | V     | J               |

# INFOGI DYNAC SODEX CAP GE EUROT CS SIGI ESSILO VIA BAI

LES PLACES BOURSIÈRES

### **PARIS**

MERCREDI 10 juin à la mi-séance, la Bourse de Paris a poursuivi sa baisse initiale. L'indice CAC 40 a reculé de 0,79 %, à 4 168,48 points. La chute des Bourses de Tokyo et de Hongkong et l'attente du discours d'Alan Greenspan devant le Congrès américain ont tempéré l'optimisme des jours précédents. L'activité est resté fébrile avec 5 milliards de francs échangés. La Compagnie des Signaux abonnée aux plus fortes hausses depuis quelques jours a encore gagné 5,4 %. De Dietrich, engagé dans une opération de croissance externe, s'est adjugé une hausse de 3,8 %. Enfin, l'action France Télécom (en hausse de 1,4 %, à 380 francs) est à son sommet. Des arbitrages ont été effectués entre deux holdings du groupe Lazard : Eurafrance a baissé de 4,3 % tandis que Gaz et Eaux a progressé de 2,9 %. L'action LVMH, qui a annoncé une baisse de ses

ventes, a abandonné 4 %.

### FRANCFORT

À L'OUVERTURE des transactions électroniques, mercredi 10 juin, l'Indice Dax abandonnait 0,62%, à 5 738.88 points. La veille, la Bourse avait reculé de 0,33 % en raison de quelques prises de bénéfices. En même temps qu'Usinor, le sidérurgiste Thyssen s'est déclaré intéressé par le rachat de Cockerill-Sambre.

NEW YORK MARDI 9 JUIN, l'indice Dow Jones a terminé la séance sur une légère baisse de 0,22 %, à 9 049,92 points. Les investisseurs se sont montrés prudents avant l'intervention d'Alan Greenspan devant le Congrès. Toutefois, le gourou de Wall Street, Abby Cohen, prédit toujours un indice à 9 300 points d'ici à la fin de l'année. L'action Pfizer a regagné 4 dollars car l'administration américaine n'a pas remis en cause la fiabilité du Viagra. En revanche, les pétrolières ont poursuivi leur repli.

### TOKYO

MERCREDI 10 juin, la Bourse de Tokyo a été entraînée par la baisse des autres places asiatiques. L'indice Nikkei a abandonné 1,23 %, à 15 339,22 points. Les investisseurs inquiets de l'exposition des banques japonaises vis-à-vis du reste de l'Asie (le montant des prêts s'élève à 131,9 milliards de dollars). ont massivement vendu les valeurs financières. Le tableau s'est encore assombri lorsque la société immobilière Kajima Corp. a annoncé une perte de 7.6 millards de yens.

### HONGKONG

MERCREDI 10 juin, la place de Hongkong a vécu dans la crainte d'une nouvelle tempête monétaire. L'indice Hang Seng a chuté de 5.76 %, à 7 908,52 points. Pour la première fois, une compagnie chinoise, Shum Yip Investment, a déclaré qu'elle se couvrait contre le risque de dévaluation.

tivité est selon itil « en phase de sta-

bilisation à un point bas », et les

autres branches du groupe se

portent mieux que DFS. Le cham-

pagne poursuit « une croissance as-

sez forte », le cognac connaît un

« certain redressement » et les par-

fums et cosmétiques ont un

« chiffre d'affaires à peu près plat depuis le début de l'année », ce qui

est déjà mieux que dans un passé

récent, où la chasse aux revendeurs

non autorisés avait amputé les re-

cettes. L'autre acquisition récente

dans le distribution, les parfumeries Sephora, affiche, elle, une crois-

sance de 25 %. LVMH dispose par

ailleurs d'un précieux trésor de

guerre, avec sa participation de 11 %

# Valeur du jour : LVMH dans la tourmente asiatique

C'EST un dixième anniversaire Louis Vuitton et Moët Hennessy qui lui a donné naissance. La raison: pierre angulaire du virage stratécière qui a déferlé sur l'Asie, où DFS plombe les comptes de sa nouvelle

mardi que la tendance était pour l'instant la même au deuxième trimestre. La filiale américaine a délà fermé 8 parité de 130 yens pour 1 dollar, il devra prendre de

Tout cela n'empêche pas le PDG de programmer un « nouvel objectif de croissance » des résultats 1998. L'ac-



dans le groupe britannique de spiritueux Diageo, évaluée à 30 milliards de francs et considérées comme « non stratégique » par le PDG. Répondant à une question sur Gucci - qu'il fut à deux doigts de racheter en 1995 et qui fait aujourd'hui l'objet d'une tentative de prise de coutrôle de la part de Prada -, M. Arnault a trahi ses inquiétudes, affirmant que LVMH était désormais plutôt à la recherche d'entreprises susceptibles de renforcer son activité en Europe et aux Etats-Unis... Or, le grand concurrent italien de Vuitton réalise 44 % de son chiffre

Pascal Galinier

# ÉCONOMIE

Var. 9 37/12

-0.22 0.24 0.73 -2.92 -2.06 -1.12 2.03 -1.62

09/06 - 6,25 -4,91 -4,71

-1,18 -1,23

9049.92

CONTRACTOR OF STREET AND STREET

23 AVRIL

Matières premières

-0,00

-0,19

SONCE

OISSEAU

MĚTAUX (LONDRES)

MÉTAUX (NEW YORK)

**GRAINES DENRÉES** 

SOJA GRAINE (CHG.)..... SOJA TOURTEAU (CHG.).

CUIVRE 3 MOIS

ZINC 3 MOIS

NICKEL 3 MOIS.

BLÉ (CHICAGO).

**SOFTS** 

MAIS (CHICAGO).

CACAO (NEW YORK)

CAFÉ (LONDRES) -SUCRÉ BLANC (PAR

Petrole

En dollars

Or

En francs

SRENT (LONDRES)

LIGHT SWEET CRUDE.

PIÈCE UNION LAT. 20 F... PIÈCE 20 DOLLARS US... PIÈCE 19 DOLLARS US... PIÈCE 50 PESOS MEX....

• France : le marché obligataire a

ouvert en forte hausse, mercredi

10 Juin. Après quelques minutes

de transactions, le contrat notion-

nel du Matif, qui mesure la per-

formance des emprunts d'Etat,

gagnait 30 centièmes, pour s'ins-

Le taux de l'obligation assimilable

du Trésor (OAT) à dix ans s'inscri-

vait à 4,90 %, soit 0,05 % au-des-

sus du rendement du titre alle-

La veille, le président de la

Banque centrale européenne

(BCE), Wim Duisenberg, avait af-

firmé que la croissance de la

masse monétaire dans la zone eu-

ro n'avait actuellement rien d'ex-

cessif. « La croissance de la masse

monétaire en taux annualisé est

d'environ 5 % dans l'"euroland".

C'est un chiffre que nous ne consi-

dérons pas comme excessif », avait-

il déclaré. Il avait ajouté que « la

tendance inflationniste dans

l'espace euro demeurait plutôt

mand de même échéance.

crire à 104,43 points.

PIÈCE FRANCE 20 F.

PRÈCE SUISSE 20 F...

TAUX

Monde >

SP 500.

-0,62 -0,88

-0,73 -0,25 -0,18 -1,12 -0,23 -0,23 -0,43 -0,22 -0,10 -0,87 -0,84 -0,59 -0,68

35,65 35,65 35,89 57,51 39,74 15,90 31,27 37,49 34,96 36,25 41,90 22,09

NEW YORK DJ.

ENOS-AIRES M

JOHANNESBURG MEDICO BOLSA...

SANTIAGO IPSA

SAO PAULO BOUL TORONTO PSE L.

BANGKOK SET .... HONGKONG H... SÉOUL ..... SINGAPOUR ST...

ASE 10h 15

### Le Japon pourrait abaisser à nouveau ses taux d'intérêt

LE JAPON devrait annoncer vendredi 12 juin des chiffres exécrables pour la croissance au premier trimestre, qui pourraient bien donner au Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque du Japon (Boj), réuni le même jour, l'argument qui lui manque pour baisser son taux d'escompte.

La banque centrale nippone prépare depuis plusieurs mois l'opi-nion à un abaissement de son taux directeur, déjà au niveau historiquement bas de 0,5 % l'an. Elle a toutefois reconnu qu'il s'agirait là d'une mesure de dernier recours,

INDONÉSIE : le gouvernement a ratifié, mercredi 10 juin, la convention de l'Organisation internationale du travail sur la liberté de s'organiser. Cet accord, qui fait partie des mesures d'ouverture du pays, devrait permettre la formation de syndicats indépendants.

ECHINE: la production manufacturière a continué de croître au mois de mai sur la base d'un taux annuel de 8 %. Un chiffre qui correspond aux objectifs économiques du gouvernement chinois, a indiqué la Banque populaire de

m FRANCE: l'emploi salarié dans le secteur privé a augmenté de 0,7 % au premier trimestre et de 1,8 % sur un an, selon les statistiques du ministère de l'empiol publiées le mercredi 10 juin. C'est la sixième augmentation trimestrielle consécutive. L'Unedic (régime d'assurancechômage) a également livré ses statistiques qui sont encore plus encourageantes (+0,8 % sur trois mois et +2% sur un an) (lire page 6).

MALLEMAGNE: le chancelier Helmut Kohi a déclaré, mardi 9 juin, qu'il prévoyait une croissance du produit intérieur brut plus proche de 3 % que de 2,5 %. Commentant les chiffres du chômage, seion lesquels les chômeurs ne représentent plus en mai que 10,9 % de la population active, contre 11,4 %, en avril, le chanceher a déclaré : « C'est une évoluion resouissante, cela montre que nos réformes prennent » (lire page 5). Le commissaire européen de la concurrence, Karel van Miert, veut mettre de l'ordre dans le monopole de la fédération allemande de football sur les droits de retransmission télévisée des mat-

■ GRANDE-BRETAGNE: la production manufacturière britannique a augmenté de 0,1 % en avril par rapport au mois précédent. Mais, comparé au mois d'avril 1997, ce chiffre est en baisse de 0,2 %, selon une étude de l'office des statistiques nationales.

ches du championnat national.

RUSSIE: le gouvernement russe a donné de nouvelles instructions à ses services fiscaux pour augmenter la collecte fiscale de 40 % en juin. Inquiet de la mauvaise rentrée des impôts en Russie, le Fonds monétaire international avait gelé, en janvier, le versement de son prêt de 10,2 milliards de dollars (lire page 2).

■ Stanley Fisher, le directeur adjoint du Fonds monétaire international (FMI) a estimé, mardi 9 juin, qu'il n'est pas nécessaire à l'heure actuelle de fournir une aide d'urgence à la Russie. Le G7 se réunit, mercredi 10 juin, à Paris pour statuer sur le cas de ce pays (lire page 2).

café vert ont baissé de 34 % sur les cinq premiers mois de l'année, à 4,3 millions de sacs, a annoncé, mardi 9 juin, la fédération brésilienne des exportateurs de café. Cependant, en raison de la hausse des prix, les exportations n'ont baissé que de 27 % en valeur.

la crise financière en Asie.

### MONNAIES

 Dollar: avant le discou Greenspan devant le Cons ricain, le billet vert s'est face aux devises euror Mercredi 10 juin en début née le dollar s'est écl 5,985 francs et 1,783 mar respectivement 5,971 franc • Yen: mereredi 10 juin, le yen

restait faible, à 140,91 yens pour un dollar. Réunis à Paris, les responsables du G 7 ont discuté mercredi matin de la faiblesse de la devise japonaise et ils vont continuer à surveiller son évolution sur le marché des changes, a indiqué le secrétaire adjoint au Trésor américain Lawrence Summers. Selon lui, au cours de la réunion, les préoccupations exprimées par le passé par le Japon et les Etats-Unis « concernant la faiblesse du yen et ses conséquences négatives possibles pour l'Asie et l'économie mondiale ont été soulignées ». « Le G7 continuera à surveiller les évolutions sur le marché des changes n a-t-il ajouté.

### Cours de change

| ırs d'Alan | 10/06 12h30 } | Cours   | COURS   | Coms    | Cours<br>FR.S |
|------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|
| grès amé-  | FRANC         | 5,96    | 6,61    | 9.75    | 4,64          |
| tedressé   | DM            | 1,78    | 1.87    | 2,82    | 1,21          |
| péennes.   | LIRE (100)    | 1757,25 | 1942,67 | 2874,84 | 1191,24       |
|            | YEN (100)     | 140,73  | 155,49  | 230,23  | 95,35         |
| t de mati- | FLORIN        | 2,01    | 2,22    | 3,29    | 1,36          |
| hangé à    | FR. 5         | 1,48    | 7.43    | 2,41    | -             |
| rk, contre | LIVRE         | 0,61    | 0,68    | 8000    | 9,41          |
| cs et 1.78 | ECU           | 6,90    |         | 1,48    | 0,61          |
| r? er 110  | DOLLAR        |         | 1,11    | 1.64    | 0.68          |
| n la man   |               |         |         |         |               |

Taux d'intérêt (%)

### 1,11 1.54

| Taux09706   | Tace      | Taux<br>3 mois | Taux<br>10 ans |      |  |
|-------------|-----------|----------------|----------------|------|--|
| FRANCE      | J. 3.31.5 | 3,45           | 4,54           | 5,48 |  |
| ALLEMAGNE_  | 1, 3.07   | 3,31           | 4,57           | 5.43 |  |
| GDE-BRETAG. | 13,12,1   | 7,82           | 5,77           | 5,52 |  |
| ITALIE      | 5.44      | 4,29           | 5,14           | 5,86 |  |
| JAPON       | 2.48      | 0,41           | 1,47           |      |  |
| ETATS-UNIS_ | - 5,40    | 5,14           | 5,50           | 5,80 |  |
| SUISSE      | ±2.25 ·   | 1,92           | 3,08           | 4,11 |  |
| PAYS-BAS    | 3,44      | 5,68           | 4,92           | 5,44 |  |
|             |           |                |                | -    |  |
| -           |           |                |                |      |  |

| MLL2 12 H 30       | Volume<br>10/06 | demier<br>priz | premier<br>prist |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Connet 5,5<br>N 98 | 52513           | 104,43         | 104,13           |
| N 98               | # 57.63°        | 96,41          | 96,40            |
|                    |                 |                |                  |

### 0,30 0,45 0,50 Marché des changes

0,34

| Devises 17 has                                                           | Cours                                 | Achat                                | Vente                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| OC10631/853                                                              | BDF 09/06                             | 03/06                                | 29/06                                 |
| ALLEMAGNE (100)                                                          | 335,33                                | 322                                  | 346                                   |
| AUTRICHE (100)                                                           | 47,45                                 | 48,15                                | 49,25                                 |
| BELGIQUE (100)                                                           | \$ 25,25                              | 15.88                                | 18,78                                 |
| CANADA                                                                   | 4.09                                  | 2.79                                 | 4.39                                  |
| DANEMARK (100).                                                          | e 65.0s                               | 123                                  | 93                                    |
| ESPACINE (101)                                                           | 10 23 94                              | 3.67                                 | 4.27                                  |
| ÉTATS-UNIS                                                               | 5 CK                                  | 5.57                                 | 8.27                                  |
|                                                                          | A                                     | -                                    | -                                     |
| FINE AND FURTH                                                           | 5 ". T 4ft 2.4"                       | 105                                  | 218                                   |
| FINEANDE (100)                                                           | 1110.33                               | 105                                  | 110                                   |
| CDE-BRETACNE_                                                            | 9,74                                  | 9,31                                 | 10,16                                 |
| GDE-BRETAGNE_<br>CRECE (100)                                             | 1 10.33<br>9,74<br>1,98               | 9,31<br>1,76                         |                                       |
| CRÈCE (100)                                                              |                                       | 9,31                                 | 10,16                                 |
| GDE-BRETAGNE_<br>CRECE (100)                                             | 1,93                                  | 9,31<br>1,76                         | 10,18<br>2,25                         |
| CRÈCE (100)                                                              | 93<br>8,75                            | 9,31<br>1,75<br>8,03                 | 10,18<br>2,25<br>8,87                 |
| GDE-BRETAGNE<br>GRÈCE (100)<br>IRLANDE<br>TALLE (1000)                   | 3,43<br>3,43                          | 9,31<br>1,76<br>8,03<br>3,15         | 10,16<br>2,25<br>8,87<br>3,65         |
| GDE-BRETAGNE GRÈCE (100) IRLANDE FTALLE (1000) JAPON (100) NORVÈGE (100) | 93<br>8,55<br>3,40<br>4,26            | 9,31<br>1,76<br>8,03<br>3,15<br>4,03 | 10,18<br>2,25<br>8,87<br>8,85<br>4,38 |
| GDE-BRETAGNE<br>GRÈCE (100)<br>IRLANDE<br>FTALLE (1000)<br>JAPON (100)   | 1,93<br>8,55<br>3,45<br>4,26<br>79,55 | 9,31<br>1,76<br>8,03<br>3,15<br>4,03 | 10,18<br>2,25<br>8,87<br>8,85<br>4,38 |

Acceptance of the first of the

 $S_{\mu}^{\pm}S_{\mu}^{*}(\tau_{\mu}^{*},\tau_{\mu}^{*},\tau_{\mu}^{*},\tau_{\mu}^{*})$ 

|          | FINANCES ET MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • LE MONDE/JEUDI 11 JUIN 1998/ 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| *        | Cac 40   C   | 0.92 2785/98 Sommer-Allibert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Col.   |                                                                             |
| •        | C_1, by mais(T_P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82875         Petrofina 8         2495         2495         0.08         27/978           906/98         Philip Morrs r         239         240,60         + 0,66         100,4798           9 Philip Morrs r         566         559         - 1,58         31,3248           90,95         Pacer Dome Inc r         76,75         72,48         - 5,66         290,3798           968/98         Protect Gamble         522         527         - 0,95         15,4098           Quilvest         340         340         16,07,97         15,40         14,40         - 5,19         360,0797           gement         115,40         14,40         - 5,19         360,0797         15,40         14,40         - 5,19         360,0797           gement         16 Timor PLC r         - 75,50         79,09         - 0,61         377,979         371,299         15,000,799         100,797         100,798         100,798         100,798         100,798         100,798         100,799         100,799         100,799         100,799         100,799         100,799         100,799         100,799         100,799         100,799         100,799         100,799         100,799         100,799         100,799         100,799         100,799 </th <th>es er D, et P P P P P P P P P P P P P P P P P P</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | es er D, et P P P P P P P P P P P P P P P P P P                             |
| •        | Cogid (Ly)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103/98 B = Bordeaux; Ll = Lille; Ly = Lyon; M = Marseille; 104/98 Ny = Nancy; Ns = Nantes. 107/98 SYMBOLES 104/94 1 or 14 - Parthories de contrilion - sans indeparture de técories 8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lo-<br>re-<br>Le<br>rer<br>ou-<br>rto.                                      |
| •        | COMPTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Em. Mag. Paris. 2020 Frichet Sauche 44,70 Fridel 63,20 Finalens 300 F.L.P.P. 216 Fonciere (Cie) 930 Foncina I 670 Francarep 302 From. Paul-Renard 1051 Gevelot 1350 G.71 (Transport) 400 Immoball 927 Immobanque 641 Lucia 73 Monopris 677,10 Metal Deploye 90 Mors 9,33 Navigation (Nie) 933 Navigation (Nie) 131 Optimy 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.90 d Parfinance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | stes 1 de 1 de 1 de 1 les 1 les 1 res- 2 de 2 de 2 de 2 de 4 les 5 sur 6 de |
| <b>,</b> | SECOND   Codetour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 753 769 Une sélection. Cours relevé 1310 MERCREDI 10 JUIN 112,30 112,30 112,30 576 998 VALEURS Cours 12,50 172,50 VALEURS précéd 1999 1998 Appligene Oncor 4 43,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S à 12h30 Une sélection. Cours relevés à 12h30 MERCREDI 10 JUIN  Demiers MALEURE Cours Demiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
| •        | Actal (Ns) 9 65,05 64 C.A. Toulouse (B) 63,90 (AS int. Computer 9 75 77 Syles Aft 8 9 1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 (1034 | Z20   Z28   Coil   409,50   409,50   1006   958   Electronique D2   165   165   401   462   FDM Pharma n.   132,10   180,50   179   Canset   661   661   2140   2128   Cuyanor action 8   9,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ABRÉVIATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ès                                                                          |
|          | VALEURS   Emission   Rachat   Frais incl.   Process   Security   Process     | Size   Size | 1028/45   Elanciel D PEA   277,74   270,58     178,27   660bbys C   708,73   699,26     178,27   670,56   660,65     182,47   660,65   670,56   660,65     182,47   660,65   670,56   660,65     182,57   182,57   182,57     183,65   Kalets Equilibre C   1120,79   1187,05     183,65   183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65     183,65   183,65 | es?                                                                         |
|          | Artigone Tresorie   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867   199867     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1936.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | »usso                                                                       |
|          | Natio Moneture D   1256,04   1256,04   1256,04   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,05   1256,   | 1418.28 434.4 Stratigie Rendement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 10 0 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ope                                                                         |

**30**/LE

ment), a

iudiciau

les

self sem fler fler gen aus

Me

SCIENCES Accusés d'augmenter la température moyenne de la planète, les gaz à effet de serre pourraient aussi agrandir le « trou d'ozone » en haute altitude au-des-

sus des pôles. • LES MODÉLISA-TIONS montrent, en effet, qu'ils entrainent un refroidissement de la stratosphère, qui favorise ensuite la formation des nuages polaires inter-

venant, avec les CFC (des composés chlorés), dans la destruction de l'ozone. CE PHÉNOMÈNE risque donc de retarder le bénéfice attendu des efforts entrepris au niveau inter-

national pour réduire les émissions des CFC. • UNE CAMPAGNE d'observation stratosphérique baptisée « Stratéole » va lancer cent cinquante ballons dans l'Antarctique à

partir d'octobre 2000, afin de mieux comprendre les mécanismes chimiques et physiques complexes qui interviennent dans la strato-

# Les gaz à effet de serre pourraient encore creuser la couche d'ozone

Un nouveau modèle climatique de la NASA indique que le gaz carbonique, le méthane et le protoxyde d'azote pourraient amplifier la destruction d'ozone aux pôles entre 2010 et 2019. Pourtant, ce phénomène a diminué de moitié au-dessus de l'Arctique durant l'hiver 1998

quante Etats ont décidé d'arrêter la production et Putilisation des chlorofluorocarbones (CFC), ces gaz qui contribuent à la formation du fameux « trou » d'ozone dans la stratosphère arctique et antarctique. L'ozone, formé de trois atomes d'oxygène, est selon les scientifiques nécessaire à la vie sur Terre, car il protège les êtres vivants contre les rayons ultraviolets du 5oleil. L'objectif recherché par les mesures internationales est de diminuer la teneur en chlore dans l'atmosphère au début du prochain siècle, afin de revenir progressivement à la normale

Mais, dans le domaine de la chimie atmosphérique, rien n'est jamais définitif, et l'irruption d'un autre larron pourrait bien perturber ce beau scénario. Selon de nouvelles simulations effectuées par trois chercheurs du Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA à New-York, les gaz à effet de serre pourraient contribuer au maintien, voire même à l'augmen-

EN 1987, à Montréal, cent cin- tation du « trou » d'ozone aux pôles pendant la saison froide entre 2010 et 2019. Et ce, malgré l'interdiction des CFC. La disparition d'ozone atteindrait même, selon eux, un maximum en Arctique

> Pour effectuer leur simulation Drew Shindell, David Rind et Patrick Lonergan ont introduit dans un modèle climatique planétaire préexistant de la NASA « une chimie simplifiée de la destruction de l'ozone» ainsi que les évolutions de plusieurs gaz à effet de serre (gaz carbonique, méthane et protoxyde d'azote) dans l'atmosphère. Cet ajout leur a paru important, car ces substances « pourraient être en partie responsables des très importantes pertes d'ozone observées lors des hivers précédents », expliquent-ils dans la revue scientifique Nature du 9 avril.

Depuis quelque temps, certains climatologues suspectent en effet ces gaz d'avoir un double rôle. Non contents de provoquer un réchauf-

sion où circulent en hiver des vents de 200 km/h qui piègent les masses

d'air et notamment le « trou » d'ozone. Celui de l'Antarctique, qui

couvre la quasi-totalité du continent Sud, est très stable et reste centré

sur cette zone. Au contraire, celui de l'Arctique, qui stationne « en

moyenne » au nord du cercle polaire, peut parfois migrer plus au sud.

Pendant l'hiver 1994-1995, il est descendu à plusieurs reprises jusqu'au

nord de l'Europe. Au printemps, lorsque les vents s'arrêtent, le vortex

disparait et les masses d'air polaires peuvent alors se mélanger avec

celles des latitudes moyennes. C'est par ce brassage que la baisse de

Pozone polaire se transmet au reste du globe et qu'il y a une diminution

de l'ozone total de la stratosphère sur toute la Terre depuis quinze ans.

Des vents de 200 km/h Au-dessus de chaque pôle existe un vortex polaire, sorte de dépres-

riques polaires qui détruisent l'ozone en déclenchant certaines réactions chimiques. Or, pendant les hivers 1993, 1995 et surtout 1996, les mesures effectuées dans la stratosphère arctique ont montré que cette zone avait connu une baisse de température importante, et que la destruction de l'ozone y avait atteint des sommets

iamais vus représentant 30 % à 35 %

fement climatique au sol dans les

basses couches de l'atmosphère, ils

induisent a contrario une baisse de

la température dans la stratosphère

en augmentant les émissions infra-

rouges vers l'espace. Ces très basses

températures favorisent ensuite la

formation de muages stratosphé

de l'ozone total présent dans la dépression polaire. Un niveau qui n'atteint pas encore celui de l'Autarctique, qui connaît depuis 1985-1986 une destruction d'ozone importante et constante, dont le taux

Maloré l'Interdiction des chiorollumocarbones (CPC) qui détruisent le couche d'ozone, l'augraentation des gez à effet de seme

comme le gaz carbonique, le méthane et le proteogrée d'azote risquant d'augmenter le tériphérature de l'atmosphère et de tavoir-ser ainsi des processus, de destruction des molécules d'azone. Le spériatio le plus connut, est le résultat de la dissociatifit en neue attitude (1) des molécules de CPC qui libère des atomes de chloris-Ces demiéra passent à l'aur tour les molécules d'azone

(2 et 3) en formant des molécules d'oxygène et de monoxyde de chlore, accrofésant ahail la tallie du trou au dessus ples polies.

oscille entre 60 % et 65 %. Ce refroidissement au pôle nord est-il le résultat d'un simple accident météorologique ou au contraire le signe d'un refroidissement de longue durée? Seion certains, la deuxième hypothèse est la bonne, puisque la température polaire aurait baissé de trois degrés en dix ans. Mais « cela n'est pas absolument démontré », explique Jean-Jacques Pommereau, directeur de recherches au service d'aéronomie tion de l'ozone polaire pour les dix ans à venir», d'autant que, paradoxalement, les nouvelles sont plutôt bonnes en Arctique pour 1998, précise encore Jean-Pierre Poirmeteau. « Des résultats préliminaires qui doivent être affinés indiquent que la destruction du trou d'ozone au pôle Nord a pratiquement diminué de moitié, pour atteindre le taux de 15 % à 18 %. »

du CNRS à Vertières-le-Buisson

(Essonne). « Il est difficile de faire

des prévisions fiables sur la destruc-

D'autres scientifiques français tels Hector Teitelbaum et Bernard Legras, du laboratoire de météorologie dynamique (LMD) de l'Ecole normale supérieure de Paris, estiment néammoins que l'étude de la NASA met en lumière « un prosième important en effectuant la première longue simulation du climat incluant l'effet de serre et une chimie réaliste de l'ozone ». Ils déplorent toutefois les « failles » du modèle américain qui « n'inclut pas les variations possibles de la circulation de l'ozone depuis sa source tropicale». Cela a pour effet « de faire fluctuer la quantité d'ozone exposée à la destruction aux pôles », soulignent les deux hommes, rappelant qu'une autre modélisation, réalisée par Météo France avec des données similaires, a abouti à un résultat ri-

goureusement inverse. Il n'en reste pas moins que les gaz à effet de serre peuvent entrainer un refroidissement de la stratosphère. Les modélisations les plus récentes portant sur les cent prochaines années ont été confrontées iors d'un récent colloque en Suisse, souligne Gérard Mégie, directeur du service d'aéronomie du CNRS. Elles aboutissent toutes à cette conclusion. « En dépit des efforts pour réduire les émissions de CFC, Il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'ils portent leurs fruits ayant une ou deux décennles », estime-t-il.

Des recherches complémentaires sont donc nécessaires. La campagne d'observation stratosphérique internationale Strateole en collaboration avec le CNRS. Météo Prance, le CNES et plusieurs laboratoires étrangers, qui doit mettre en ceuvre cent cinquante ballons dans l'Antarctique à partir du mois d'octobre 2000, devrait y contribuer.

Christiane Galus

# Les réacteurs de Civaux et de Chooz victimes de fatigue thermique

LES TROIS RÉACTEURS de 1 450 mégawatts de Civaux (Vienne) et de Chooz (Ardennes), les plus récents du parc, seront vraisemblablement arrêtés pour plusieurs mois après la découverte, le 13 mai, d'une importante fissure dans une tuyauterie de la centrale de Civaux. Selon les premiers éléments de l'enquête confiée au laboratoire EDF des matériaux irradiés de Chinon, la qualité de fabrication du coude défaillant ne serait pas en cause. Mais sa configuration serait à revoir.

Du fait de son dessin, différent de celui des autres tranches du parc électronucléaire français. cette pièce aurait progressivement cédé de l'intérieur sous l'effet de contraintes thermiques sévères et répétées : des températures passant de 40 à 180 degrés et ce plusieurs fois par seconde. Trop sollicité par ces « chauds-froids », le metal s'est fatigué. Des fissures ont commencé à se produire à l'intérieur de la canalisation, qui, avec le

temps, ont traversé le métal et fraeilisé la canalisation sur 18 centimètres de long.

Pour remédier à ce délicat probième, EDF s'apprête à faire redessiner cette partie du circuit de refroidissement à l'amêt de ces trois tranches nucléaires (plus une quatrième à Civaux non encore mise en service) pour que les flux d'eau froide et d'eau chaude s'y mélangent plus harmonieusement et que ne s'y produisent plus ces sautes de températures préjudiciables à la solidité de l'ensemble.

Une telle opération n'est pas sans conséquence sur la remise en route des trois réacteurs. Il faudra en effet du temps pour, en liaison avec Framatome, étudier la pièce, la définir, lancer les approvisionnements, la fabriquer, la remonter et vérifier que tout cela fonctionne bien et est compatible avec les exigences de la sûreté.

Plusieurs mois seront nécessaires pour mener à bien ce programme qui doit commencer par le déchargement du cœur des trois réacteurs (Le Monde du 30 mai). Le convercie de cuve de Civana-l a été ouvert lundi 8 juin. Celui de Chooz-1 devrait l'être vers le 15 tuin de manière à rendre les installations totalement inertes et plus accessibles aux équipes chargées de contrôler la totalité de ce circuit de refroidissement à l'arrêt et de ses nombreux coudes.

Bien que le coût de toute cette opération n'ait pas encore été évalué, la note sera élevée dans la mesure où le manque à gagner d'une centrale à l'arrêt de ce type oscille entre 1 et 1,2 million de francs par jour. Même si l'été est favorable à une baisse de la consommation d'électricité, même si ces tranches de 1 450 MW, les plus modernes du parc, n'offraient encore, du fait de leur jeunesse, que 40 % de disponibilité, leurs capacités pourraient manquer si la situation perdure jusqu'à l'hiver.

# Des personnels des centrales d'EDF légèrement contaminés

ACCUSÉE de « manque de rigueur » après l'affaire des convois de combustibles usés contaminés (Le Monde du 15 mai) et sommée par le gouvernement de renforcer ses contrôles. EDF n'a pas tardé à « découvrir » une nouvelle source de contamination, touchant cette fois les personnels intervenant sur ses centrales. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) a annoncé, hindl 9 juin, que des traces de contamination externe « très localisées, vraisemblablement vestimentaires » et « pouvant atteindre exceptionnellement 10 000 Bq » lui avaient été signalées par l'exploitant nucléaire. Ces traces, mesurées hors de la zone dite contrôlée - proche du réacteur - affecteraient 1 % des personnels soumis à un examen de radioprotection.

L'OPRI a demandé un bilan détaillé, mais selon son directeur scientifique, Jean-Luc Pasquier, ces niveaux de contamination externe -due à du cobalt 60 - ne représentent qu'un risque sanitaire « très faible ». La sortie de la zone nucléaire de particules radioactives est cependant anormale et témoigne à nouveau, dit-il, « d'un manque de propreté » de l'exploitant nucléaire.

On peut s'étouner que ces conta-

minations aient échappé à la vigilance des « portiques » installés à l'entrée et à la sortie de l'îlot mucléaire. Il semble qu'en fait ce soient les vêtements de ville des personnels qui portent ces traces de contamination. Ces « anomalies » sont pourtant passées inaperçues en raison du type de mesures effectuées par les services médicaux - tous les six mois pour les permanents des centrales, et en début et fin de chantier pour les travailleurs extérieurs. Les appareils utilisés des anthronogammamètres - se concentraient sur la gorge (thyroide), sur le thorax (poumons) et sur les mains et les pieds. Ce sont des modèles de nouvelle génération, plus sensibles et installés depuis un an environ dans la moitié des centrales, qui ont mis au jour ces contaminations en analysant cette fois l'ensemble du corps.

Daniel Dubois, responsable de la technique du parc nucléaire d'EDF, indique que la valeur la plus élevée relevée à ce jour est de 17 000 Bq. Il

évoque trois hypothèses pour expliquer ces contaminations: elles pourraient être localisées sur les sous-vêtements des personnels ; on incrimine aussi de petits outils contaminés (tournevis par exemple) qui échapperaient aux détecteurs; dernière possibilité, la plus préoccupante, un contact des personnels avec des taches radioactives disséminées à l'extérieur de la

zone contrôlée. M. Dubois reconnaît que de telles taches « ont été observées depuis un an » et qu'elles sont essentiellement dues à des transports d'outillages mal lavés entre les différents réacteurs d'une même centrale. La récente obsession pour la propreté a également permis de constater des « écarts » dans les transports d'emballages de combustibles neuis et de déchets vers l'Agence nationale pour la gestion des dé-chets radioactifs (Andra). L'électricien estime enfin que les mesures préalables à la reprise des transports seront opérationnelles dans quelques jours. Il n'attend plus que le feu vert de la direction de la sûreté des installations nucléaires, laquelle se réserve quelques vérifica-

Hervé Morin

### Un projet pharaonique pour Alexandrie

ALORS que le colosse égyptien continue d'observer avec fleame les files de visiteurs oui s'allongent devant l'entrée de l'exposition consacrée à « La gloire d'Alexandrie », au Petit Palais (110 000 entrées à ce jour), un projet pharaonique est élaboré par deux Français. Il concerne lui aussi l'ancienne capitale des Ptolémée. Un passionné d'archéologie, Guy Weill Goudchaux, et un polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées à la retraite, Pierre Couprie, proposent tout simplement d'assécher le port d'Alexandrie pour mieux l'explorer. Les deux hommes constatent que les fouilles archéologiques entreprises sous l'eau sont difficiles alors qu'« une grande partie du passe de la ville est sous la mer, des vestiges du phare à ceux des palais royaux ». Pourquoi ne pas utiliser les grands moyens et mettre au service de la recherche archéologique les techniques utilisées par l'industrie pétrolière ?

Pierre Couprie sort sa règle à calcul et aligne quelques chiffres. Il faut construire deux digues, explique-t-il. La première, de 5 kilomètres de long, bouclera entièrement le port fond \*; la seconde est un protège-houle long de 4 kilomètres qui s'appuie sur l'extrémité du port est. Il faut ensuite pomper l'eau, environ 12 millions de mètres cubes. Une fois cette zone de 300 hectares asséchée, il n'y a plus qu'à fouiller, les pieds au sec. Bien sûr il y aura quelques petits problèmes annexes à régier. comme celui de l'évacuation des égouts de la

Mais «cela permettra enfin de créer des usines pour le traitement des eaux usées qui manquent cruellement à Alexandrie », indique Guy Weill Goudchaux. Ce dernier estime que l'assèchement du port permettra de sonder le sous-sol alexandrin « jusqu'à la roche. Car si les raz-de-marée consécutifs aux tremblements de terre ont englouti une partie de la ville grecque, Alexandrie est vroisembloblement plus ancienne qu'on ne le pense. Demain, ce site peut devenir l'égal d'Herculanum ou de Pompéi ».

Pour Pierre Couprie, ces travaux herculéens ne sont pas plus compliqués à mener, sur le plan technique, que ceux qu'il a supervisés à Antifer, le port pétrolier du Havre. Ils sont ouest « en suivant la ligne des 10 mètres de | également d'un coût « industriel » que le tan-

dem évalue modestement à 500 millions de dollars (un peu plus de 3 milliards de francs). Mais, ajoute Guy Weill Goudchaux, «ils peuvent également servir à l'extension du port est, indispensable au développement de l'Egypte à l'horizon 2010 ». Qui va régler la facture de ces travaux, « les plus importants en Egypte depuis le percement du canal de Suez»? La communauté internationale, répond benoîtement Guy Weill Goudchaux, qui a présenté son projet à l'université d'Edimbourg, en février 1998, lors d'un symposium sur l'archéologie méditerranéenne relayé par le très sérieux Artnewspaper de Londres, qui lui a consacré un grand article.

Jean-Yves Empereur, le directeur du Centre des études alexandrines (CEA), qui conduit les fouilles au pied du fort Qaitbay, où s'élevait probablement le phare d'Alexandrie, est rêveur à l'énoncé de cette entreprise cosmo-planétaire. « Avec le budget évalué pour ces travoux, rêve-t-il, le CEA pourroit mener ses fouilles pendant un siècle. »

Emmanuel de Roux

### DÉPÊCHES

■ RECHERCHE : en désaccord avec la baisse des crédits affectés aux laboratoires dont il a la charge, Alain Pavé, directeur du Programme interdisciplinaire de recherche (PIR) du CNRS sur l'environnement, la vie et la société, vient de refuser d'effectuer un second « mandat ». Ce PIR. lancé en 1994 pour quatre ans, mobilise un millier de chercheurs de plusieurs organismes publics. Il doit être renouvelé sous une forme différente et avec un budget réduit à 12 millions de francs par an en moyenne, contre 20 millions de francs par le passé. Le successeur d'Alain Pavé devrait être Christian Lévêque, directeur de recherche à l'Orston.

■ MUSÉUM : la grève de quinze jours observée par les quatre-vingts surveillants du Muséum national d'histoire naturelle a entraîné une perte de recettes de « plus de 2 millions de francs », estime Henry de Lumley, directeur de l'établissement. Les grévistes, qui bloquaient l'accès au Muséum et aux différents sites qui en dépendent (Jardin des plantes, Musée de l'homme, zoo de Vincennes et arboretum de Chevreloup (Yvelines), réclamaient une revalorisation de leur salaire, de leur statut et l'embauche de 60 surveillants supplémentaires. Ils ont repris le travail vendredi 5 juin, après avoir obtenu partiellement satisfaction.

Une chambre au colorens

3.15

Later 1

17.

ferney aspire

Supple de Late Company (S. 1997) and the Late Bothe, Alexander NEW TAXABLE TO SEE THE SECOND beaute duplication of the safety Charles of the contract of the leaf Martin and and the same in Island to a vice-of Punper and the second street of the second pin teng managaman and arts

dantagrament. Managara and the second of the second THE SHOW AND A SPECIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF Fissile at the second second second does to take the province of the little tree over a state of the median. his parties, in a second secon ld gar

Bette de de la company de la c throng our contract of the contract of Chip Indiana ttel (1874) quifte fa de reine thambie du greint tour y the state ... hader ----

U

Manager Col Re 14 ANTONIANO - APOLLO dans les 1 Herry a Moute bently fer me & Mice de la Padone, & high vist

Burlicator fortal and the second seco 1 tag 44 t 44 PROFESSIONNELS DU TOURISME

DANS CETTE RUBRIQUE APPELEZ

**■ CANADA IN ENGLISH.** Pour ceux qui souhaitent perfectionner leur an-

glais, le Canada ne manque pas d'atouts: un pays bilingue, des paysages, des villes modernes et animées,

des méthodes d'enseignement dynamigues. De quoi en faire une destina-

tion privilégiée pour les séjours lin-

guistiques. La brochure spécifie que la

Commission canadienne du tourisme

présente les formules proposées

(échanges scolaires, cours au niveau

universitaire, écoles de langues, pro-

grammes pour adultes et profession-

nels, vacances studieuses) et réperto-

rie les offres de séjours linguistiques

d'une trentaine de voyagistes, orga-

★ Ambassade du Canada, 35, ave-

nue Montaigne, 75008 Paris (du kun-

di au vendredi de 10 à 17 heures).

PROVINS ET LA SOULE Pour remonter le temps, gagner Provins, sa-medi 13 et dimanche 14 juin, pour un

woyage au Moyen Age ». L'an pas-

sé, 70 000 médiévistes en herbe ont

account. Cette 15º édition leur offrira

des spectacles de rue, un défilé

équestre, des reconstitutions histo-

riques ressuscitant un camp militaire.

une léproserie, des combats de rue et

meme un bal médiéval sans oublier

des lanceurs de drapeaux venus d'Ita-

lie et le retour d'un troupeau. Clin

d'œil à l'actualité, des démonstrations

de matches de « soule », ancêtre des

sports de ballon qui opposaient deux

villages, les hommes manés aux céli-

bataires ou deux corporations. Entrée

gratuite pour les visiteurs en costume

médiéval et les enfants de moins de 12

ans, sinon, billet pour deux jours, 30 F. ★ Renseignements au 01-64-00-39-39 ou sur le 3615 Provins.

JAZZ A MONTREUX. Le festival de

jazz des bords du Léman fera swin-

guer les fans du 3 au 19 juillet. Pour y

assister, une bonne adresse, le Mon-

treux Palace, entre Alpes et rives du

Léman. De style art nouveau, c'est

bien un « palace » au sens tradition-

nel du terme, avec le confort et les at-

tentions que cela implique. D'où le prix de la chambre, 1 440 F environ.

Pour la demi-pension, ajouter 280 F

★ La Montreux Palace, tél.: 41-21-

CARNET DE BÂLE. Au charme

des longues maisons étroites, des

ruelles pavées, des fontaines, au-

berges, cafés et terrasses, des pâtisse-

ties, salons de thé et confiseries (dont

la maison Schiesser fondée en 1870)

de sa vieille ville romantique, Bâle

ajoute l'attrait de ses musées dont le

Kuntsmuseum, le musée Tinguely.

ceux des instruments de musique, des

moulages, du jouet et des Beaux-Arts

ainsi que la Fondation Beveler, riche

de Matisse, Monet, Cézanne, Van

Gogh et Picasso. Symbole de la ville,

l'hôtel des Trois Rois (en souvenir de

la rencontre en ce lieu de trois souve-

rains), fondé en 1026 et fréquenté par

Voltaire, Napoléon, Dickens et moult

tètes couronnées, propose un forfait

culturel qui, pour 2 384 F par per-

sonne, comprend une nuit en

chambre double avec vue sur le Rhin

et petit déjeuner, le libre accès aux

musées, un diner gastronomique, le

vol A-R de Paris et les transferts en li-

★ Renseignements : agence Mille et

Une Nuits, tél.: 01-53-25-20-20.

Voyages-nature

व क्रांको स्ट ब्य क्रेस

de Grands Espaces

de la Bretagne à la Mongolie!

mousine.

962-12-12, fax : 962-17-17.

nismes spécialisés et associations.

hel : 01-44-43-25-07 ou 29-00,

PARTIR

)e

# Ferney aspire à devenir Voltairopolis

Entre Jura et Léman, le rachat par l'Etat du château de Voltaire réveille la passion du bourg pour son grand homme

LORSQUE Voltaire, de 1758 à 1778, vécut à Ferney, hameau français en pays de Gex, contigu théâtre, etc. Le bonhomme est déjà un peu partout et pourtant les Fernéens avalent l'impression qu'il au canton de Genève, les Fernéens voulurent rebaptiser le lieu du seul nom de l'écrivain. Quinze ans après son décès, en 1793, la commune s'intitula Ferney-Voltaire, dénomination officialisée par le bien peu voltairien président Mac-Mahon en 1878, lors du centenaire de la mort d'Arouet

Aujourd'hui, avec le rachat par l'Etat du château (Le Monde du 9 juin) bâti en pierre grise du cru par l'inventeur de Candide, Ferney a l'impression de se réapproprier enfin son patriarche et tire toutes sortes de plans, culturels ou touristiques, nationaux et internationaux, fondés sur cette « récupération ». Soudain réveillé par «la nouvelle des nouvelles », le bourg clame de toutes ses voix, de l'élu à l'aubergiste, qu'il aspire à devenir une sorte de Voltairopolis où tout serait marqué au coin du grand homme. A présent, Ferney, dans un vert paysage où tout est luxe et calme (quant à la volupté, elle ne saute pas aux yeux), c'est environ 9 000 arnes, y compris ses visibles « immigrées » voilées et ses invisibles « résidents étrangers » ; c'est un lycée international hypercoté et un gros marché du samedi - le plus cher de France mais encore intéressant pour les Genevois qui ont le droit de ramener en Suisse pour 400 francs français de marchandises par personne (et par

Ferney c'est également deux bonnes vieilles statues de Voltaire, la fontaine donnée de son vivant par le philosophe, le logis de son secrétaire, sa manufacture d'horlogerie, sa ferme transformée en

Fernéens avaient l'impression qu'il ne leur appartiendrait pas vraiment tant que sa demeure reste-rait privée ; non pas que la famille jurassienne, qui en est propriétaire depuis 1848, n'ait pas respecté les reliques voltairiennes ou qu'elle ait fermé l'édifice aux curieux, mais: « Ce n'était pas le bien de tous, c'était une maison familiale, séparée du monde extérieur par ses grilles, ses tilleuis et ses buis. Il fallait bien en respecter l'intimi-

tel. » Un endroit intimidant, donc. Le rachat par le contribuable transforme la propriété en un lieu froid, sans cris d'enfants ni aïeules causant sous la charmille, mais en même temps, il libère maintes perspectives en vue d'élever l'édi-fice au rang de site utile et agréable pour tous. En commençant par aménager un accès public à la terrasse de Voltaire, d'où la vue est proprement sublime sur le Salève qui domine Genève et audelà sur le massif du Mont-Blanc. L'autre idée qui tombe sous le

sens, de dessiner à travers l'agglo-

mération, tel l'itinéraire Cézanne à

Lectures : grand choix de titres de

ou sur Voltaire à la Librairie centrale

Outre Voltaire le Conquérant (Seuil)

de Pierre Lepape, nous conseillons

L'Envers du roi Voltaire (Nizet) de

Bréhant et R. Roche et le Petit

été attribué en mai à J. Liaboeuf

d'E: Calais. Le premier prix Voltaire a

pour De l'horrible danger des boîtes à

EXPO DE LISBONNE à -40%!\*

3 jours /2 auits. à partir de 2 160 F.

Petr-déjeuner inclus. En 3° : a 320 F. En 4° : 2 620 F. En 5° : 3 120 F.

Départs quotidiens. Jours suppl. possib Réduction enfant 2/12 ans : 365 F.

Vol régulier + 2 nuits Hôtel\*\*. it-déjeuner inclus. En 3° : 2 320 I

Bréviaire voltairien (Ellipses)

images, Cabedita.

74500 Saint-Gingolph.

de Ferney, tel.: 04-50-40-90-61.

Carnet de route

Aix-en-Provence, un « Chemin Voltaire », ne pouvait se réaliser que si le manoir en faisait pleinement partie. Le travail du théâtre ne trouvera une vraie résonance extérieure que lorsqu'il sera présenté dans la cour du château sous les feux télévisuels; le prix Voltaire de littérature, créé par la Société des poètes de l'Ain, ne prendra du lustre que lorsqu'il aura été décerné avec pompe dans les murs où furent écrits Tancrède, l'Epitre à Horace, Le Taureau blanc, Irène, etc.

ASILE ARTISTIQUE POVIE LE BISQU La trace laissée par Voltaire dans l'esprit des Fernéens ne tient pas qu'à la littérature, elle provient également et peut-être surtout de l'action locale du « seigneur de Ferney ». Installé aux Délices à Genève en 1755 afin de se soustraire à la férule des jésuites français. Voltaire acheta Ferney en 1758-1759 pour échapper cette fois à la censure des disciples de Calvin... D'un village arriéré d'une centaine de paysans, le « réfugié » fit en deux ou trois lustres une cité-modèle d'un mil-

● Hôtel-restaurant : le Bellevue,

Ferney, tel.: 04-50-40-58-68. Une

vielle maison avec jardin de curé

naguère. Chambres à partir de 150 F.

type « pension de famille » de

Renseignements : Institut et

tel.: 04-50-42-99-96. Comité du

tsl.: (00-411) 344-71-33. Association

Musée Voltaire de Genève,

Menus à partir de 80 F.

Voltaire aujourd'hui,

tourisme de l'Ain.

tel: 04-74-32-31-30.

fiait en outre les populations par sa présence benoîte à la messe dans la chapelle paroissiale rebâtie à ses frais : • la seule au monde à être dédiée à Dieu seul ». Une pyramide était prête pour garder le corps du futur défunt, lorsque dans sa 84º année, il prit à Voltaire la fantaisie de revoir Paris où il n'avait plus mis les pieds depuis trente ans. Il en mourut. La nièce (et concubine) du défunt, Marie-Louise Denis, surnommée par Voltaire « Gros Cochon », se sentait « exilée » chez les Gexois. A peine son oncle-amant avait-il trépassé qu'elle « échangea » le domaine de Ferney contre un appartement

paternalisme éclairé.

lit, sont toujours ici, noyau d'un futur musée. On parle en outre de l'installation dans la «ville-refuge», d'un « Observatoire mondial des atteintes à la liberté de création ». Déjà Ferney vient d'accueillir le Bisou, monumentale statue de marbre blanc à l'érotisme charnu, due au sculpteur Vincenzo et à laquelle « l'asile artistique » a été accordé jusqu'à nouvel avis du moment que les Genevois ont rejeté par votation, ce mois-ci, l'installa-

Jean-Pierre Péroncel-Hugoz



et plaque électrique, chambre avec bains, 360 F pour un couple), la moitié dominant Sœurs antonines, établies à la Fondation Michel Gemayel (tél.: 961-4-981-714), à Bikfaya, elles peuvent recevoir une solzantaine de personnes. Gentillesse, fleurs dans la chambre, nourriture libanaise pour 150 P environ par personne en pension complète. Consulter le Guide des lieux de silence (les

guides Sélène), le Guide Saint-Christophe (Ass. Saint-Christophe) et le Guide des nastères (Horay).

Danielle Tramard

déjeuner inclus) et suites (salon avec frigo le large, sont très demandées. Quant aux

# A THE SHALL WITH **MENTER**

\* \*\* 444 \$1 \$ \$1 1 1 2 4

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

ster interes of the

uche d'ozone

# Une chambre au couvent

Suite de l'archevêque ou cellule du moine, il faut choisir. L'une et l'autre attendent le voyageur. Loin de la flèvre temporelle, un monde de silence, de beauté, d'attention sincère, où le cadre est soigné. Et le prix raisonnable si les occupants d'origine sont toujours là (sinon ils s'envolent). L'Europe a fait depuis longtemps de ses plus beaux monastères des palaces

d'autant plus somptueux que tient à l'intégrité préservée. On connaît la Villa San Michele (tél.: 39-55-59-451), à Fiesole, au-dessus de Florence, monastère dont la façade est attribuée à Michel-Ange (3 600 F la chambre double). les paradores espagnols (réservations au tél. : 01-49-24-06-99), tels le monastère-húpital de Leon (920 F environ) ou le couvent de Grenade (1 400 F). En Irlande, Cashel Palace Hotel

(tél.: 353-62-62-707), petit palais georgien

qui fut la demeure de l'archevêque. De la

Hall (tél.: 353-1-47-53-497), ancien couvent installé dans une maison georgienne (600 F environ). Quant au Landmark Trust britannique (tél.: 44-1628-825-925), Il propose des hébergements dans des lleux insolites, notamment deux anciens convents, tout comme Distinctly Different (tel.: 225-866-648). Il est des joies plus simples et tout aussi fortes, quand des communantés ouvrent la porte de leur couvent. Prix étonnamment modestes pour la qualité de l'accueil. Seule contrainte, parfois rentrer avant une certaine beure. En Italie, leur nombre est si grand qu'un voyagiste, Italia Sixtina (tél.: (1-34-25-44-44) se charge des réservations (155 F ou 202 F la chambre). Liste des couvents en Espagne (chambre de 120 F à 200 F) à l'office de tourisme espagnol (tél. : 01-45-03-82-50). L'Office national allemand du tourisme (tél.: 01-40-20-01-88) diffuse « Kloster auf Zeit », une brochure recensant monastères ou convents recevant des hôtes. L'Office national autrichien du tourisme (tél.:

sur le parc et le château perché.

A Dublin, sur Stephen Green, Harrington

(1-53-83-95-20) dispose d'une liste sembiable, toujours en allemand, avec cinquante adresses, dont l'abbaye bénédictine de Göttweig, au-dessus du Danube, non loin de Melk (nuit et petit déjeuner, 150 F). La Suisse a des « hospices » (refuges) d'altitude. Celui du Grand-Saint-Bernard

(tél.: 41-27-787-1236), réservé aux randonneurs (hôtel en face) et, en hiver, aux skieurs. Le col (2 500 m) est ouvert de mi-juin à mi-septembre, période où l'on peut voir les chiens. Environ 100 F La chambre, 70 F un lit au dortoir, 30 F le pique-nique, déjeuner et dîner. A l'Hospice du Simplon (tél. : 41-27-979-13-22), également tenu par les Pères du Grand-Saint-Bernard, prix légèrement moins élevés, comme

Palritude (2 006 m), et col toujours ouvert. Au Liban, les Sœurs maronites accueillent le voyageur à Notre-Dame du Mont (tél.: 961-9-901-995), lenr résidence avec vue sur la baie de Jounieh et fusqu'à Beyrouth. Les prélats du Vatican y descendent, c'est dire\_ Réserver car les 108 chambres (300 F environ pour un couple, bon petit

chambre du prélat 1 300 F environ), vue POUR VOS VACANCES 3615 Directours. Mer - Montagne - Golf **DREAMS** 

> A.H.M.I. Hôtels & Resorts propose séjours de qualité et aux prix les plus bas.

TUNISIE Sélour 8 jours 1750 Frs Vols + Hotel 7 1/2 Pars. + Transferts Joint/Vollet TURQUIE Siliour 8 jours 1 590 Frs Vois + Histol & 1/2 Paus. + Krussferts Juin

CRETE Antoteer 3 250 Frs. Nos. + Location Volume + Hotels Felix-Dij. Join Toutes vos vocances sur 3615 Bye Bye

LE COMPTOIR BLEU oyages volsas 1817A 1280 F PALERME 1250 F DJERBA 3380 F GUADELOUPE 5180 F

Informations et réservations TEL 01 47 55 02 55 - Fax: 01 44 05 90 62 http://www.ahmi.com

Hôtels 3 et 4 étoiles

AUBERGE LA CLÉ DES CHAMPS \*\*NN LOGIS DE FRANCE TENNIS - PISCINE CHAUFFÉE 24550 VILLEFRANCHE-DU-PÉRIGORD TE: 05.53.28.95.94 - Fax: 05.53.28.42.96

Le Relais\*\*\* de Castelnau Vallée de la Dordogne

Piscipe et tennis aine 1/2 Pension à partir de 1 990 FF par/personne

Silence d'un Hôtel à la campagn

Route de Padirac - Rocamadom 46130 LOUBRESSAC TEL : 05.65.10.80.90 Fax: 05.65.38.22.02

oisissez et réserv en toute liberté les meilleurs bed & breakfasts d'Angleterre 3615 Dormez Bien 2,23F/min lic.075960210

PARC DU QUEYRAS (300 jours de sole

(300 jours de stienran)
piscine, tennis, balnéo, jeux d'enfant
inébergement : Hôtels 2 ou 3\*\*\*
résidence hôtel ou studios
St-Véran : plus haute commune
2040 m, six classé, chales du XVIIIe
Anieux : 1800 m eu pied du fameux
col de l'Expard
1/2 persion de 258 à 335 Efform 1/2 pension de 256 à 315 F/jour pension de 317 à 376 F/jour résidence à partir de 800 F/sema Tál. 04.92.45.82.52

IN HÔTEL-CLUB"" OÙ VOUS ÉTES REÇUS EN AMIS DU 28/6 AU 5/9 impliance convivale of spotitive. Go arc de 14000 m². Tonnis VTT. landos accomp., etc. Anlinution finiste pour adultes et jennos. Mini-lub enlants of Jultior-Club ados aluils. J. pens. compl. do 2295 a 2685 FF ÖTEL-CLUB SUNWAYS\*\*\* (80 place 1938 CHAMPEX Valais Suisse

e sament dan le supplement \*TÉLÉVISION RADIO MULTIMÉDIA

01 43 54 77.04

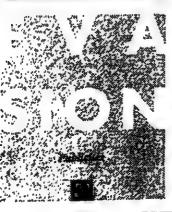

Brochures granutes sur demande 01.45.62.62.62 en province 08.01.63.75.43 & Minitel 3615 Directours 2.23 Fhan. 3 En Italie VACANCES ET CURE DE BOUE THERMALE dans les 3 HOTELS \*\*\* ANTONIANO - APOLLO - CONTINENTAL

à Montegrotto Terme près des grandes villes d'art Padoue, Venise et Verone avec grandes prsemes à diverses temperatures. 200,000 m² de pare jardin, tennis, boccia, minigolf, parkings, rayons des cures assistance sanitare, massages, inhalations, cuisine bien stignée. DEMANDEZ NOUS LES CATALOGUES !!! Tel. 0039-49-8911677 - Fax 0039-49-8910287 Spartir du 1906: Tel. 0039-049-8911677 - Fax 0039-049-8910287 Fam. Bernardi

CETTE RUBRIQUE APPELEZ LE : 2 01.42

20/21 P

13/28 5

4/11 S 26/29 P 16/25 P

17/22 N

16/25 N 16/21 C

15/18 N -3/14 N 12/21 C

12/21 C

16/26 N 21/25 S

15/18 16/27

PRETORIA

RABAT TUNIS ASTE OCÉAI BANGKOK

BOMBAY

DJAKARTA DUBAI HANOI HONGKONG JERUSALEM NEW DEHLI

SINGAPOUR SYDNEY

PEKIN

27/32 P

29/32 P 26/31 C

21/30 5

16/22 S 28/32 C 13/18 C

30/LEI

leix (Le l Le jug d'avoir L'Honun tonnes t de haut l'Opéra c comman moteur, ciété lm lyonnais ment), a iudiciaire

m 20 42

## ##

ď.

ln

18

po pa qu lie

Fra

tin

:077

ger

1276

L

4.17

PROCÈS-Les pu ont engi Sivcl et : ioration facturé de franc millions de 1.15 i ciers ont Henry I dans le pour « L ont trou SOUDCOR ferts à l de ce su

de notre Beauci ton : le nouaille. l'esbroui par un v demière national tion. Sa des gran sa résille beaucou impôts >

gardent

HO

### Averses et fraîcheur

JEUDI, la dépression située sur la Scandinavie dirige un flux de nord-ouest rapide, L'air froid s'accumule et le temps devient instable. Le temps sera maussade avec des nuages, de la pluie, quelques orages, du vent et des températures en baisse.

Bretagne, pays de Loire, Basse-Normandie. - Sur la Bretagne et les pays de Loire, les averses seront entrecoupées de courtes apparitions du soleil. Sur la Basse-Normandie, le ciel sera couvert et pluvieux. Le vent de nord-ouest souffiera jusqu'à 80 km/h le long des côtes de la Manche. Il fera de 12 à 15 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Ardennes. - Les nuages seront présents toute la journée. Ils seront accompagnés de pluies, d'averses ou d'orages. Les températures s'étageront de 12 à 16 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté. -Nuages et averses sont au menu de la journée. Les averses seront fré-

PRÉVISIONS POUR LE 11 JUIN 1998

et l'état du del S : ensoleillé; N : nuageux;

9/13 P

11/15 P

11/16 P

8/14 P 11/16 P

NANTES

PERPIGNAN

RENNES ST-ETIENNE STRASBOURG TOULOUSE

TOURS

FRANCE OF CAYENNE FORT-DE-FR.

PARIS PAU

C : couvert; P : pluie; \* : neige.

FRANCE métropole AJACCIO 15/24 N BIARRITZ 12/18 P

BORDEAUX BOURGES

CAEN CHERBOURG CLERMONT-F. DIJON

GRENOBLE

LILLE LIMOGES

MARSEILLE

BREST

quentes l'après-midi et tomberont parfois sous forme de grésil. Il fera

Poiton-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées. - Le ciel sera très nuageux et les averses nombreuses. Elles seront parfois accompagnées de grésil ou de grêle et les rafales atteindront 70 ou 80 km/h. 11 neigera au-dessus de 1300 mètres. Il fera de 17 à 18 de-

Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes. - Le temps sera instable avec une couverture nuageuse importante et des averses fréquentes. Les rafales de vent atteindront 60 ou 70 km/h. La limite pluie-neige sera proche de 1400 mètres. Il fera de 14 à 18 degrés. Languedoc-Roussillon, Pro-

vence-Alpes-Côte d'Azur, Corse. - En Corse, quelques ondées tomberont le matin. Le long du pourtour méditerranéen le ciel sera bien dégagé. La tramontane et le vent d'ouest sur les côtes varoises et corses seront très forts. Il fera de 19 à 23 degrés.

ST-DENIS-RÉ.

AMSTERDAM ATHÈNES BARCELONE

BELFAST

BELGRADE

BERLIN BERNE BRUXELLES

BUCAREST BUDAPEST COPENHAGUE

DUBLIN

GENEVE

HELSINK

10/14 P 16/25 S

11/14 P 11/14 P 14/21 N

12/16 5 12/15 N

9/14 P

24/29 P 26/30 C

LISBONNE

LONDRES

MOSCOU

OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE

SOFIA ST-PETERS8

STOCKHOLM

MUNICH

23/27 14/24 5/11 19/30 14/21

9/16 9/14 16/29 18/27 11/18

6/12 5

12/18 P 12/20 P 17/22 C

LUXEMBOLIRG



### LE CARNET **DU VOYAGEUR**

MANGLETERRE. Outre des vols vers l'Irlande, l'Ecosse, la Suède, la Norvège et l'Italie, Ryanair propose désormais, chaque jour, de Londres Stansted, un vol pour Carcassonne (990 F A/R) et deux vols pour Saint-Etienne (500 F), De Beauvais, la compagnie irlandaise dessert également Dublin (690 F) trois fois par jour. Renselgnements au 03-44-11-41-41 (Beauvais), 08-03-85-78-57 (Saint-Etienne) et 04-68-71-96-65 (Car-

■ DJIBOUTL La compagnie aérienne Air Djibouti a décidé d'acquérir un Airbus A 310 afin de reprendre ses vols entre Paris et la capitale de la république de l'Afrique orientale au début du mois de juillet.

■ INDE, L'hôtel Hyatt Regency de Delhi a recu le prix national du tourisme du meilleur hôtel pour voyageurs d'affaires en Inde pour

| A                                 | 1996-1997.                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| A)=                               |                                         |
| Situation le 10 juin à 0 heure TU | Prévisions pour le 12 Juin à 0 heure TU |

### L'art et la manière de sortir au grand air les plantes d'appartement SI CE N'EST FAIT, faites-le: les racines avec une paire de ci-

VENISE

11/14 8/23 17/22

20/30 S

9/15 14/25 11/16 17/24 17/30 15/26

18/24 P 12/19 N

14/18 C

VIENNE AMÉRIQ BRASILIA

BUENOS AIR. CARACAS CHICAGO

LIMA LOS ANGELES

MONTREAL

NEW YORK SAN FRANCIS, SANTIAGO/CHI TORONTO

WASHINGTON AFRIQUE ALGER DAKAR

sortez toutes les plantes d'intérieur au jardin. Le grand air, la pluie de cette fin de printemps leur feront le plus grand bien, laveront leurs feuilles de la poussière qui s'y est accumulée ou des produits censés les nettoyer. Bien souvent, Ils ne font que déposer dessus une sorte de cire hulleuse qui empêche le feuillage de respirer.

Le soleil de l'été, la fraîcheur des endurciront leurs pousses. Mals attention, avant de les mettre en pleine lumière faites leur subir une petite acclimatation d'une quinzaine de iours à l'ombre d'un mur. d'une haie ou de grands arbres. Derrière les vitres depuis l'automne, leurs feuilles ne sont pas plus protégées contre les ultraviolets que la peau d'un biond ou d'un roux au sortir de l'hiver.

Un coup de soleil peut les brûler en un tien de temps. Si les rempotages n'ont pu être effectués à temps, il est toujours possible de le faire. Sortir délicatement la motte de son pot, la désagréger avec délicatesse, de facon à éliminer un bon tiers de l'ancienne terre, raccourcir éventuellement seaux solides et bien propres.

Se munir ensuite d'un pot de la même taille ou d'une taille au-dessus de l'ancien. Si ce pot est en terre cuite usagée. Il n'est pas inutile de le laver à la brosse de chiendent, puis de le débarrasser des excès de sels minéraux (notamment du calcaire) qui s'accumulent par évaporation dans cette matière poreuse.

LES QUALITÉS CONTRAIRES

Faire tremper les pots dans un seau contenant un mélange d'eau et d'acide chiorhydrique (un verre à eau pour six litres) jusqu'à ce qu'ils soient bien propres. Les laisser sécher, puis poser des débris de pots hors d'usage que l'on recouvre d'une couche de terre (si les pots sont en plastique, il suffit de bien les laver et de les désinfecter avec une solution d'eau de la-

Poser l'ancienne motte sur cette fine couche de substrat et combier soigneusement. Attention, la hauteur finale de la terre doit se situer environ deux centimètres sous la hauteur du rebord du pot, afin de

rosage. Faire suivre le rempotage d'une bonne rasade d'eau dégourdie et combler éventuellement de terre la surface du pot.

Les plus grandes plantes délà rempotées l'an dernier seront simplement surfacées. Retirer toute la terre possible de la surface et la remplacer par du mélange neuf. Paire suivre, là encore, d'un bonarrosage.

D'une facon générale, les pas le calcaire. Il faut donc éviter de les rempoter dans un mélange contenant de la terre de jardin. sauf dans les régions aux sols naturellement acides. De toutes les façons, sauf exceptions remarquables, il ne faut jamais les rempoter avec de la terre de jardin pure, car elle se colmate trop vite sous les effets des arrosages - ce conseil vaut aussi pour toutes les plantes de baicon.

Une bonne terre pour la culture en pot doit être poreuse, souple mais doit retenir l'eau I Autant de qualités contraires difficiles à réunir et que bien peu de terreaux du commerce réunissent. C'est l'un des problèmes qui se posent aclaisser de la place pour l'eau d'ar- tuellement aux jardiniers ama-

teurs. Ils peuvent le contourner en faisant leur mélange eux-même. en associant terre de bruyère (à préférer à la terre « dite de bruyère »), tourbe blonde et terreau universel.

AVANT LE STAGE AU SOLEIL

N'acheter que des produits de erandes marques reconnues. Elles ont fait des efforts notables pour améliorer la qualité de ces terde feuilles et des vraies terres de bruyères, qu'elles ont remplacés par des compostages vialment douteux au tout début de leur commercialisation, il y a une ving-

taine d'années. Une fois à l'aise dans leur nouveau pot, les plantes seront donc installées à l'ombre, avant de faire un stage au soleil. Ou plutôt à la mi-ombre, exception faite des cactées, qui seront placées à l'endroit le plus cuisant. Celles-là doivent être rempotées dans une terre spéciale cactées, extrêmement drainante et légère, qu'il est trop difficile à un amateur de faire soi-même, suntout s'il habite en

Prendre bien garde aux arrosages: la disproportion entre la taille des plantes et celle du pot ne pardonne pas le manque d'eau. La surface d'évaporation du feuillage est trop importante pour la réserve d'eau contenue dans la motte.

S'il ne faut jamais laisser d'eau dans la soucoupe des plantes d'appartement quand elles sont à l'intérieur, on peut, sans danger, l'y. puis l'abandon des vrais terreaux leil... Elle a tôt fait de s'évaporer. Il est d'ailleurs souvent nécessaire les anciens échafaudages de d'arroser deux fois par jour pendant les grandes chaleurs. Un bon engrais liquide riche en

azote sera le bienvenu une fois par semaine. Il sera toujours distribué sur une terre humide. Et jamais sur un sol sec, car il brûlerait irrémédiablement les racines. Certaines plantes pourront enfin être plantées au jardin, où elles se plaisent beaucoup mieux qu'en pot : les aucubas, aralias du Japon, notamment, qui ne sont pas du tout des plantes d'intérieur et continuent pourtant d'en être pour des raisons qui nous échappent.

Alain Lompech

■ Observer des faucons à Paris. Cinquante couples de faucons crécerelles nichent dans les monuments historiques parisiens. Ces petits rapaces, qui ont bon goût, ont élu domicile dans des lieux aussi prestigieux que le Musée du Louvre, l'église Saint-Eustache, l'Opéra, le Sacré-Cœur et la tour Eiffel. Mais on en trouve aussi dans les gares, les hôpitaux (Saint-Antoine, Pitié-Salpêtrière) et des immeubles d'habitation, notamment la tour Super-Italie (13° arrondissement). Le faucon recherche les bâtiments élevés disposant de trous inaccessibles, comme les anciens nids de cor neilles ou les cavités laissées par construction. Du samedi 13 au dimanche 21 Juin, la longue-vue du Centre ornitbologique Ile-de-France (Corif) et de la Ligue de la protection des oiseaux (LPO) sera braquée sur les faucons de Notre-Dame-de-Paris. Un système vidéo permettra d'observer le nourrissage des jeunes. Animations gratuites, tous les jours, de 10 heures à 19 heures, au square Jean-XXIII, dans un stand sous tente.

\* Renseignements: Centre ornithologique lie-de-France, 18, rue Alexis-Lepère, 93100 Montreuil. Tél.: 01-48-51-92-00.

### **MOTS CROISÉS**

PROBLÈME № 98138

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SOS Jeux de mots :

3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

BRIDGE PROBLÈME Nº 1792

### Ш IV V VI VII

HORIZONTALEMENT i. Dans un tiou plus ou moins artis-

VIII

X

ISSN 0395-2037

tique. - Il. S'attaque au pré. S'attaque à l'œuf dur. - III. Assez froid. Une faute à éviter en parlant. - IV. Commune dans les jachères. Mettre en mouvement. -

V. Toujours prête à vider son sac. Ouverture sur les cabinets. - VI. Au cœur des cheminées. Appréciation scolaire. Conjonction. - VII. Disposent leur réseau. Monnaie cambodgienne. - VIII. Pour stocker les cadavres. On

Le Monde est édité par la SA Le Monde. La reproduction de tout article est intendite sans l'accord

Le Monde Imprimente du Monde 12, rue M. Gunsbourg 94852 lery cedex. ent-drecteur général : Dominique Alc resident : Gérard Monax

recieur général Stéphene Corre 21 bis, rue Claude-Bernard - BP 218 75226 PARIS CEDEX OS PRINTED IN FRANCE Tél : 01.42.17.39.00 - Fax : 01.42.17.39.26

doit faire avec, puisqu'ils s'imposent. - IX. Préparée comme une mayonnaise. - X. Préparée dans le détail. Pris en partant.

VERTICALEMENT 1. Arrêt brutal dans les affaires.

-2. Pour un usage personnel. -3. Mettent en place, mais en font trop quand ils parient. Bien attrapé. - 4. Coup de chaud chez les males. Formule magique. - 5. Supprima. Condamné à une reproduction végétative. - 6. Dans l'air, mais rare. Source de vie égyptienne. -7. Lettres explo-sives. Crétin une fois retourné. 8. Personnel, Sanctionne le troisième cycle. Cœur de bâtard. - 9. Fournisseur d'énergie. Beaucoup moins impor-tants que les bulles. - 10. Espace où il ne fait pas bon vivre. Ma sœur, mon amour pour Osiris. - 11. Habite au large de la Bretagne. Points opposés. - 12. Préparer la dalle de béton.

Philippe Dupuis SOLUTION DU Nº 98137

HORIZONTALEMENT

 Emancipation. - II. Média. Laisse. - III. Bréviaire. Cc. - IV. Aînesse. Roué. - V. Ut. Aser. Culs. - Vl. Celle. Acérés. -VII. le. Pissa. - VIII. Oïl. Gréa. GMT. - IX. Italien. Paie. - X. Reste. Ternes.

VERTICALEMENT

1. Embauchoir. - 2. Métite. Ite. - 3. Aden. Lilas. – 4. Nivéale. Lt. – 5. Caisse. GIE. - 6. Ase. Pré. - 7. Plieraient. -8. Aar. CSA. - 9. Tierces. PR. - 10. Is. Ouragan. - 11. Oscule. Mie. 12. Nécessités.

LE DANGER D'ÊTRE RACCOURCI

Cette manche à Cœur a été jouée au cours d'un championnat intervilles à Hongkong, et c'est une équipe chinoise qui a gagné la rencontre. La donne a été rapportée par

Stephen Lester dans la revue Australian Bridge.



♣D654 Ann.: S. don. E.-O. vuln.

Quest Nord Sad Est 1 🛊 passe 2 🌲 passe 2 4 passe 4 ♠

Ouest ayant attaqué l'As de Carreau, puis rejoué le Roi de Carreau, comment Sud doit-il jouer pour gagner QUATRE PIQUES contre toute défense, les atouts étant 4-2?

Que va-t-il se passer si Sud coupe le second Carreau, puis tire As, Roi, Dame de Pique et joue Trèfle ? Il chutera, car l'adversaire qui a le qua-

trième atout (Est dans la donne) at- notamment à cette donne décisive tendra le quatrième tour à Trèfie pour couper et continuer Carreau. Sud coupera, mais les défenseurs auront encore l'As de Cœur et les Carreaux affranchis. Alors, pour éviter cette issue, le déclarant, après avoir coupé le Roi de Carreau, ne doit-il Das Jouer tout de suite Cœur?

Non, car, si Est a l'As de Cœur, il prendra et rejouera Cœur pour libérer un Cœur, et Sud ne pourra éviter de perdre un Carreau, deux Cœurs et un atout.

Heureusement, il existe une solution simple et imparable : Sud, après avoir coupé le second Carreau, doit donner un coup à blanc à l'atout! L'adversaire va prendre, mais il restera au mort un atout pour empêcher un retour à Carreau, et la défense ne pourra faire que l'As de Carreau, le 10 de Pique et l'As de Cœur. Il ne servait à rien que le flanc continue Carreau, car Sud, après avoir coupé avec le dernier atout du mort, reviendrait chez lui par la Dame de Trèfle pour tirer As, Roi et Dame de Pique et faire le reste.

Evidemment, il faut que les Trèfles ne soient pas 3-0...

FAUX SOUEEZE . À LA HAYE

A La Haye en 1997, au 5 Tournoi

Forbo lors des championnats européeus par patres, les Français Michel Abécassis et Jean-Christophe Quantin ont eu la médaille d'argent grâce

superbement jouée.



Ann.: E. don. N.-S. vuln.

| Ouest | Nord      | Est   | Sud     |
|-------|-----------|-------|---------|
| X     | Abécassis | Y     | Ouantin |
| -     | _         | passe | 1 4     |
| passe | 2 🗸       | passe | 2 🏟     |
| passe | 4 🌲       | passe | 4 SA    |
| passe | 5 🏟       | passe | 6       |
| A     |           |       |         |

Ouest ayant entamé le Roi de Trèfle, comment Quantin, en Sud. a-t-il joué pour gagner le PEIIT CHELEM À PIQUE ?

Note sur les enchères En disant «2 Cœurs», Nord

montre cinq cartes. Sur la conclusion à « 4 Piques »,

Quantin, qui avait une certaine reserve, fait un Blackwood et conclut à « 6 Piques » quand il connaît deux As et le Roi d'atout chez son partenaire.

12/00/50

œitt i sandan argal Film artistical distriction of the 22.00

1.00

٠.

2...:

(f h 20) 200  $\Gamma(\gamma) :$ 1 in 1 200  $\overline{\mathcal{M}}(\mathbb{R}^{d}) = 0$ Prichary . met. Li

Chapter of the state of the sta STATE OF STATE OF THE STATE OF

High Applications

na Best Same

BY MARCHA A SEC. 2

pero herent to a . .

an the Report

1

Reserve

del to

grie .

lane...

🙈 deu se 🥫

Control of the second of the s

Joe Dante

1280 July PROPERTY. Patrick And  $\mathfrak{U}_{0}:\gamma_{d_{\mathbf{x}_{0}}}$ 10 July . 10 10 մ բնայի<sub>նը:</sub> BLOCK OF THE Mark Comment Breve no Return

70° 21 5 5

Display. divinity of Herney of the king . Bright St. And the state of  $\mathfrak{h}_{\mathbb{C}_{q}^{k}(\mathbb{R}^{n})}^{\mathrm{reg}}$  $\mathfrak{S}_{k, \{\{i,j\}\}_{i=1}^n}$ Mark Del  $\mathsf{Ber}_{(\partial \Pi_{h_i} \sigma_i)}$ 

Configuration of the second ule Land on  $\lambda_{T_{2,0}, \gamma_{1,1}}$  $\Phi_{S,M}(u_{M,n})$ the olympia արր<sub>ի գ</sub> ¶ Bimilipic. ●. will be true

die in Mr. L. Thomas May Burgages Olympia. Me () and WICES, MALADIE ACCURATE A chestal district

duary pare to a

Man land Con Control

Mark W. Marketta

died the thirty

 $u_{\theta(x),1},\dots,u_{\alpha_{n}}$ 

ally cultivists

 $q_{\rm total}, q_1, \ldots,$ Cap La Harana Sollies Assessment have my madelin street

Philippe Brugnon

ment

avec l'imagerie dominante, dressent un contre-portrait parfois décapant de la première puissance mondiale.

• ANTITHÈSE burlesque du Naissance d'une nation de Griffith, The

Second Civil War, de Joe Dante, met mi scène avec une étonnante modestie de moyens la tragédie d'une Amérique dont le pacte national part à vau-l'eau, rongé par le

communautarisme, l'incurie de ses politiciens et les travers du système télévisuel. • DÉRANGEANT, bouleversant, Sick, de Kirby Dick, décrit avec une infinie dignité le parcours

d'un homme condamné par la mucoviscidose, qui choisit d'imposer à son corps d'innombrables sévices, préférant une souffrance voulue à la souffrance subje.

# Joe Dante bricole une fable burlesque sur l'état des Etats-Unis

The Second Civil War. Présentée dans le cadre d'un ensemble intitulé « Inédits d'Amérique », cette comédie de politique-fiction tire le meilleur parti des ressorts de la série B. Accompagnée de cinq autres films, elle dessine un contre-portrait de la première puissance mondiale

Film américain de Joe Dante. Avec Beau Bridges, Elisabeth Pena, Joanna Cassidy, James Co-burn, Kevin Dunn, Phil Hartman, Dan Hedaya, James Earl Jones. (1 h 40.)

C'est un vaudeville politique. Non, une fable comique sur les médias. Ou plutôt la tragédie du communautarisme faisant voler en éclats le pacte national. C'est drôle, c'est méchant, c'est triste et inquiétant, spectaculaire. Du moment où le gouverneur de l'Idaho, saisi du démon de midi, refuse d'accueillir les enfants fuyant une catastrophe nucléaire indo-pakistanaise (où Joe Dante est-il allé chercher une idée pareille?), où les pasionarias de l'humanitarisme font monter la sauce, où la télé jette de l'huile sur le feu, où le conseiller en images du président multiplie les idées tordues, un mécanisme catastrophique se dé-

L'Amérique part à vau-l'eau et, mine de rien, Joe Dante nous laterprète, en mineur avec rictus, le pendant de Noissance d'une nation. Puisque, dans la toujours plus délirante tornade d'événements qu'il orchestre, ce ne sont pas seuement les prémisses d'une deuxième guerre de Sécession qu'il imagine, mais bien la fin de l'unité nationale bâtie à l'issue de

la première, et dont le film fonda-teur de Griffith contait la légende. C'est The Second Civil War, un film formidable. Plus inhabituel, c'est un petit film formidable: à une époque où la quantité est supposée faire foi pour la qualité, la nouvelle réalisation de l'auteur de Gremlins surprend par sa capacité à mettre en scène des thèmes immenses avec une étonnante modestie de moyens - à bien regarder, exactement l'inverse des superproductions qui nous assourdissent et nous obscurcissent la vue de leurs débauches d'effets. Puisque, mine de rien, c'est au plus précis et au plus inquiétant constat quant à l'état de l'Union, comme dit le président tous les ans dans son discours à la nation américaine, que se livre ce récit de politique-fiction humoristique et vacharde. Ce faisant, Joe Dante renoue avec la meilleure tradition du grand cinéma américain, où les films de genre, et notamment les séries B du même moment, disaient la vérité de l'Amérique et la constituaient en lui fournissant

des modèles de référence. REMOVIER AVEC LA SÉRIE B

Renouer avec la série B, c'est construire la possibilité de personnages-types, sans risquer l'accusation de simplification abusive ou d'insulte à la vraisemblance. Exercice devenu périlleux en nos jours



« The Second Civil War », de Joe Dante, pendant négatif du « Naissance d'une nation » de Griffith.

élève de la Corman Factory se tire avec maestria, en inventant une stylisation fondée sur le respect des protagonistes comme des spectateurs et sur la joyeuse solidité du jeu des interprètes : Beau Bridges en politicien dépassé par ses sentiments comme par les évé-

de petits malins, et dont l'ancien nements, James Coburn en conseiller en communication emberlificoté dans ses trucs, Dan Hedaya en patron de l'info prêt à prendre de vitesse sa propre caricature ou James Heari Jones, en Jiminy Cricket désabusé de se savoir si improbable dans les entrailles de CNN s'en donnent à cœur joie.

L'un des paradoxes liés au film de Joe Dante est que cette charge féroce contre le fonctionnement télévisuel est... une production télévisuelle (pour la chaîne câblée HBO) et non cinématograhique. Ce qui suggère que ce sont les télévisions qui permettent à présent l'existence de ce cinéma, matériel-

lement modeste mais intellectuellement et artistiquement ambitieux, qui alimente les espaces extérieurs des grands studios, et où l'ensemble du cinéma américain a toujours su se ressourcer. Incidemment, The Second Civil War prend aisément de vitesse toutes les tartufferies lourdaudes de pseudo-dénonciation du système politico-médiatique dont, de Mad City en Primary Colors en passant par Des hommes d'influence, nous a récenment gratifiés Hollywood.

The Second Civil War fait partie des six films sortis sous le label commun « Inédits d'Amérique ». Sans doute cet ensemble dessinet-il un contre-portrait de la première puissance mondiale, sans doute peut-on le tenir pour un collage significatif de styles et de thèmes en décalage vis-à-vis des imageries dominantes,

Mais il reste dommage de découvrir les films pour des motifs extérieurs (et notamment « sociologiques »), où la logique de programmation précède la singularité des œuvres. C'est vrai de tous les films qui composent « Inédits d'Amérique », plus encore de celui-ci, que sa réussite aurait dû a fortiori amener seul comme un grand sur nos écrans.

Jean-Michel Frodon

### Jusqu'aux limites du regard

Sick. La vie douloureuse et spectaculaire de Bob Flanagan, malade incurable devenu artiste masochiste

Film américain de Kirby Dick

iniages à la limite du supportable, 🍅 qui le réservent à un public très averti, d'où son interdiction aux moins de le ans », indique l'avertissement au public. On ne saurait mieux dire. Le sous-titre, Vie et mort de Bob Flanagan, supermasochiste, est lui aussi à prendre au pied de la lettre. Après un prologue-gag, où ce monsieur Flanagan s'inflige en accéléré une succession improbable de sévices et d'humiliations, il explique luimême sa situation : atteint de mucoviscidose, survivant depuis des années aux verdicts des médecins, il est devenu un artiste-performer, faisant de son corps, exhibé sans aucune retenue, le terrain d'expériences et d'aventures qu'attestent les piercings, les scarifications et les cicatrices.

Sick est un documentaire. Son titre, qui veut dire « malade », désigne l'état de santé physique et, diront beaucoup, mentale, de son personnage principal. Sick contient certaines des images les plus pénibles jamais projetées sur un écran dans des conditions de distribution normales. Sick est l'absolu contraire d'un spectacle complaisant, donc d'un film pornographique (la pornographie est conçue pour satisfaire ses spectateurs, alors que ce film-là ne peut que le mettre terriblement mal à l'aise - notamment les spectateurs masculins, du fait des supplices que Flanagan inflige à son sexe).

SÉVICES, MALADIE, AGONIE

Sick pose un certain nombre de questions, dont la première mais non la moindre serait : jusqu'où pouvez-vous regarder? Réalisé dans une connivence avec son modèle - dont celui-ci ne manquera pas de questionner les sous-entendus -, le film ira jusqu'au bout, enregistrant sans jamais se détourner les sévices, les effets de la maladie (toux et glafres), l'agonie et la mort de son

Il y a le corps, qui souffre, et dont le propriétaire oppose à la souffrance suble (la maladie) une « Ce document contient des lue. Il y a, sans quoi le film serait insupportable, les mots, les discours, la pensée de ce qui advient, mise en œuvre en permanence par Flanagan lui-même, avec une étincelante intelligence et un humour ravageur, au cours de conférences publiques qui médusent

> Il y a la rencontre, et une connivence dont on ne découvre que très lentement la profondeur et la beauté, entre le masochiste et sa maîtresse, Sheree Rose. Et la mise en scène de la circulation complexe de la séduction et du pouvoir qui définit, au-delà des clichés, la relation sadomasochiste. Il v a les œuvres. puisque Bob et Sheree font de leurs ébats le matériau d'œuvres, ou'ils exposent.

**ENTINEMENT DISME** 

Et il y a l'inscription dans un univers social, avec la rencontre notamment des parents de Bob. de son frère et des parents de She-ree, puis l'incroyable visite d'une jeune admiratrice de Flanagan, elle aussi condamnée à mort par la mucoviscidose. Tout ce qui fait que, au bout du compte, Flanagan le mourant aura construit dans un effort insensé ce qui aura fait de lui, sa vie durant, un vivant.

Dans son mouvement qu'aucun tabou ne semble pouvoir arrêter, le film compose un portrait terriblement émouvant, et recelant une terrible charge de critique politique et métaphysique. Parce qu'il observe une éthique de réalisation qui respecte absolument la réalité extrême à laquelle il se confronte et refuse le montage, le film dépasse les risques de complaisance, annule la possibilité d'enfermer ces images dans un genre. C'est ce qui leur donne leur puissance dangereuse, et fait de Sick une expérience limite, mais infiniment digne, du pouvoir du

### Images à l'eau-forte au revers du rêve américain

Les autres « Inédits » : un premier film surprenant, un portrait du dessinateur Crumb, deux fonds de tiroir

THE BIBLE & GUN CLUB. Film américain de Daniel J. Harris. Avec Andy Kallok, Sue Ozeran, Don Yanan, Al Schuermann, Julian Ott, Robert Blumenthal. (i h 27.)

Zwigoff. (1 h 59.)

RELAX... IT'S JUST SEX. Film américain de P.J. Castellaneta. Avec Mitchell Anderson, T.C. Carson, Seymour Cassel, Chris Cleveland, Eddie Garcia, Timothy Paul Perez. (1 h 40.)

ULEPS GOLD. Film américain de Victor Nonez. Avec Peter Fonda, Patricia Richardson, Christine Donford, Jessica Biel. (1 h 53.)

Quand ca commence, on ne saisit pas très bien s'il s'agit d'un documentaire, voire d'images volées, ou si ce noir et blanc souvent grisâtre ou opaque, ces scènes captées d'une caméra tellement mobile qu'elle semble mai assurée, cette succession d'éclats de violence, de longs tunnels balisés par la vulgarité, cet étalage d'imbécillité est le fruit d'une mise en forme très élaborée. Plus le film avance et moins la réponse devient claire : The Bible and Gun Club dépasse les critères habituels; ce n'est certainement pas un document brut (ces gens à Pimage sont des acteurs qui jouent un rôle), mais pas non plus un « objet d'art » peaufiné.

En prenant tous les risques, Daniel Harris offre au temps, aux corps et aux mots toute licence de livrer leur non-dit, leur non-su. Ainsi, il laisse prendre forme la bande de gros cons marchands de flingues et de bibles dans les banlieues de mobile-home du Deep South. Et c'est sidérant, épouvantable - et tout à fait réjouissant. Quand ils ne s'insultent pas entre eux, ni ne noient les rednecks sous leur baratin bigot et sécuritaire, ils participent à un vaste congrès de gros cons du même acabit à Las Vegas. En un épilogue dont on ne sait plus s'il est budesque ou terrifiant, celui-ci dégénérera en bataille sangiante pour davantage de parts du marché de la bêtise et de la vio-

Evoquant à la fois la grande école réaliste américaine et Cassavetes, ce premier film parvient à concentrer assez d'humour noir, de fureur

et de compassion envers l'état de l'humanité (notamment du type Homo americanus vulgaris) pour dégager une force critique assez éblouissante. De la fiction Club au documentaire Crumb, pas de solution de continuité : c'est le même fonie et omniprésente, la face noire du paritanisme familia), la solitude tortionnaire au revers de l'american dream. Le corps même du célèbre dessinateur de comics de l'ère psychédélique est déjà une œuvre, une œuvre triste et inquiète, avec cette silhouette étrangement fine et voitée, cette moustache qui parait tracée au feutre, cet excès de dents dans le sourire qui fait peur,

et le chapeau, les fringues... On n'a encore rien vu, les entretiens « sa vie-son œuvre », qui semblent du télé-basique, ouvrent des abimes. Il y a une ironie sinistre, et beaucoup de douceur finalement, dans la manière dont Crumb parle des sources de son travail, dans sa facon recroquevillée de croquer les clodos de Hashbury Heights du même trait qui peupla de fantasmatiques rondeurs les pages et les rêves d'une génération. Mr Natural le disait déjà, il n'y avait pas de quoi rire. Encore moins avec la rencontre, bouleversante, dérangeante, des deux frères -Crumb a aussi deux sœurs, qui ont refusé d'être filmées. Face à l'univers qu'invoque le film, on voudrait croire que cette proportion a valeur statistique, qu'un cinquième des gens échappent à la folie ou à l'ordre comme une enclume, en s'inventant une échappatoire créative - mais on se doute que la proportion est bien moindre.

SOUVENIRS HANTES Et la mère qui hante la pièce d'à côté du pavillon familial, le père qui hante les souvenirs de manière infiniment plus délirante que ces créature nées du LSD il y a vingt ans et plus. Crumb est un beau film d'horreur contemporain, proche des Wes Craven, et dont le personnage principal est fou. La preuve, il refuse tous les contrats en or que hii offre Hollywood, et. à la fin du film. avec sa femme Aline, il quitte les Etats-Unis pour venir vivre en France, avec le sentiment d'échap-

Les deux demiers films de l'ensemble « Inédits d'Amérique » (dont le distributeur aurait tout de même pu traduire les titres) sont des fonds de tiroir, interminable sitcom autours des tribulations sentimentales d'une bande de coit's just Sex se croit original parce que ses protagonistes sont unis par des relations plus diverses que l'ordinaire bétérosexualité. Un doigt de provocation très convenue dans tant de psychologie niaise risquerait de dégoûter de la provocation. Ulee's Gold, enfin, est une véritable

déception, venant d'un cinéaste, Victor Nunez, dont les trois premiers films, Gal Young'Un, A Flash of Green et surtout Ruby in Paradise annonçaient un talent original. Cette production télé (qui en porte, cette fois, tous les stigmates) ne reavoir fait de Peter Fonda un grandpère. Pour le reste, la manière dont, apiculteur tacitume, il sauvera sa petite famille des manigances d'une paire de truands est d'une insondable absence d'intérêt.

J.-M. F.



- (Geolf KEEZER, Gregory HUTCHINSON) Guest Nicholas PAYTON
- · Coacert en bommoge à George Gersinsin FRANCK AMSALLEN Trio VOCAL SAMPLING La Salsa cabaine adoptée a a capellos GEORGE BENSON
- MARYA WRIGHT and the BHW's ES B.B. KING
- 20 D'INRUENCE ET EARTH, WIND & FIRE 2 HERBIE HANCOCK Quarted 22 MARCUS MILLER Band
- 22 PHIL WOODS Big Band Special Guest : Johnny GRIFFIN TO STEPHINE GIAPPELLI WITH LOVE - DIDKER LOCKWOOD Quartet Guests: Martial SOLAL, Birell LAGRENE, Pierre BLANCHARD, Babik RÉINHARDT,
- Deborah SEFFER, Thomas COHEN SEAT. 23 DIAMNE REEVES THE BLUES BROTHERS BAND
- 24 KENNY WERNER Trio report JOE LOVANO SE AL JARREAU Jazz Quintet
- 25 CESARIA EVORA I YOUSSOU N'DOUR

jum-lee-Pies - 04 92 90 53 05 Fee: 44 90 90 53 01







**30**/L

9**27**7

um Hun Die

æ

านร

# Dans la noirceur de Kenji Mizoguchi

Une rétrospective pour mieux connaître les vingt dernières années de la vie du réalisateur des « Contes de la lune vague »

tiennent sous leur charme. Le spectateur est plongé dans un monde qui ne se livre pas. Des mouvements d'appareil fluides, indépendants des personnages, la splendeur des surfaces, des étoffes, les relations entre la parole et les tible du temps, l'intensité de visages défaits, mis à nu, tout cela défie la description. Ils sont arrivés en Occident à la fin de la vie du cinéaste. Dans les années 50, le Japon, en voie de redressement, envoyait son cinéma à Venise et à Cannes, où il devenait immédiatement une mode. Il était pourtant impossible de s'y tromper : même si l'exotisme jouait son rôle, il n'y avait aucune commune mesure entre le Kurosawa de Rashômon, à plus forte raison le Kinugasa de La Porte de l'enfer, et le Mizoguchi de Vie d'O-Haru (1951), Les Contes de la lune vague (Ugetsu Monogatari, 1953), Les Amants crucifiés (1954), L'Intendant Sanshō (1954).

La leune critique, récusant toute singularité culturelle, y trouvait la définition même de la mise en scène. « C'est ce langage, écrivait Jacques Rivette, et non le Japonais, qu'il faut apprendre pour comprendre Mizoguchi ». Ce lan-gage suffisalt en effet pour admirer aveuglément les autres films qui arrivalent, pour voir sans soustitres à la Cinémathèque de la rue d'Ulm les quatre heures des 47 Ronins (1942), L'Elégie d'Osaka (1936), plus radical que n'importe quel film du Front populaire, ou Cinq femmes autour d'Utamaro (1946),

autoportrait poétique du cinéaste. Ces œuvres plus anciennes et d'autres, réalisées souvent avant la cassure de la guerre, rejoignaient la noirceur du dernier chefd'œuvre, La Rue de la honte (1956), et intléchissaient l'image de sérénipeu vite au cinéaste.

Bientôt, une image complémen-Ariane Mnouchkine et Georges Sadoul rapportaient de Kyoto et de

MAIRIE DE PARIS 👟

LES FILMS de Kenji Mizoguchi Tokyo des entretiens avec ses collaborateurs, qui parlaient de son sale caractère, de son exigence de perfection, qui lui faisait dix fois de suite renvoyer leur copie aux scénaristes en refusant de leur dire ce qui n'allait pas. Autre éclairage, qui ne faisait qu'enrichir les films, celui apporté par la confession Kaneto Shindo, le futur auteur de L'Ile nue, qui avait été quinze ans l'assistant et scénariste de Mizoguchl: « Il ne s'intéressa jamais qu'à l'argent. À l'argent pour avoir des femmes. »

Autant pour les interprétations idéalistes, tandis que les films, devenus peu à peu accessibles. confirmaient la continuité d'inspiration entre les années 30 et 50. Puisque, si cinquante des cinquante-trois films muets réalisés entre 1924 et 1935 sont perdus, vingt-sept sonores (tous présentés dans la rétrospective de la Cinémathèque) sur trente-trois permettent une bonne connaissance de ses vingt dernières années de production et suffisent à notre

Couronné à l'étranger, Mizoguchi était moins apprécié dans son



« La Rue de la honte » (1956), dernier chef-d'œuvre du cinéaste Japonais.

fiées - adaptations de grands classiques littéraires, films de prostituées, objets de prestige qu'il pouvait faire tolérer la violence de ses films, leur férocité, leur intransigeance morale (en cela comparable à John Ford, considéré comme un vieux réactionnaire et tournant des westerns impitoyables pour la société américaine). La prostitution, littérale ou

Au terme d'une intrigue, tous les rapports sont épuisés, tous les personnages sont vidés, il ne reste plus rien que des cris de désespoir

pays, où il avait une réputation d'opportuniste politique et de simple réalisateur « de qualité ». Qu'il alt toujours travaillé pour les grands producteurs et semblé, sur tard, répondre à leur demande en livrant des produits visant au succès en Occident, a contribué à l'indifférence dans laquelle ses compatriotes ont accueilli, par exemple, Les Contes de la lune Unis, allaient très vite figurer dans de nombreuses listes des dix meil-

C'est justement parce qu'il ceuvrait à l'intérieur de formules codi-

métaphorique, comme compromission vitale, est le pivot de la quasi-totalité de ses films. L'histoire type de Mizoguchi montre un personnage, ou une passion (déstr. ambition, sentiment amoureux), qui dérange le bon fonctionnement du mécanisme social, et les étapes par lesquelles la société élimine ou absorbe cette intervention extérieure - sauf si elle se geste de révolte, comme la décision des Amants crucifiés de mourir ensemble ou la flèche que le Héros sacrilège tire contre les palanquins

Les films d'avant-guerre présentaient des figures féminines piégées par la machine cinéma : dans Marche de Tokyo (1929, conservé à l'état de fragment), des jeux de regards créent un espace imaginaire, à la manière de Lubitsch ; dans Lo Cigogne en papier (1934), un récit non chronologique, porté par l'autonomie de la caméra et du montage, qui mène l'héroine à la folie. Avec les années, l'accent se déplace sur l'harmonie des apparences. Le sentiment de bonheur qu'exprime l'épisode central des Contes de la tune vague fait presque oublier le thème omniprésent : les désastres de la guerre. L'art de Mizoguchi est dans l'articulation de son idéal de beauté (« lui dont le rève était d'avoir des trésors nationaux comme accessoires », dit son actrice favorite, Kinuyo Tanaka) et des relations sadiques.

Même netteté du propos sur l'argent et le désir : il décrit toujours l'enracinement social de cette oppression des femmes par les hommes, des dépossédés par les possédants. Guerre de l'argent et guerre des sexes se combinent, ment contemplatif dans les péripéties qui s'enchaînent avec rapidité, pas l'ombre de sentimentalisme dans les dialogues. Même quand ils parient d'amour, les protagonistes

ne cessent de transmettre des informations indispensables. Au terme d'une intrigue, tous les rapports possibles sont épuisés, tous les personnages sont vidés, il ne reste plus rien, que des cris de désespoir (Les Sœurs de Gion, Les Femmes de la nuit). La beauté même se révèle comme un pion dans les rapports de force : il n'y a rien d'exaltant dans les plans merveilleux d'habillage d'une gelsha (Musiciens de Gion) ou de maquillage devant une glace (Les Sœurs de Gion, La Rue de la honte), car la création de la beauté est un travail au service d'un objectif.

La dernière image de Mizoguchi (La Rue de la honte) est celle d'une toute jeune prostituée faisant signe aux clients. « Et les uns restent dans l'ombre, les autres vont au grand iour. On voit ceux-là mais les autres, ceux de l'ombre, on ne les voit pas », concluait L'Opéra de quat'sous. Kenji Mizoguchi est né en 1898 et mort en 1956, à quelques semaines de Berrolt Brecht, avec auf il avait tant en commun.

Bernard Eisenschitz

★ Rétrospective Mizoguchi, jusqu'au 20 juillet à la Cinémathèque française, 4 boulevard de Bonne-Nouvelle, Paris-10. Tel.: 01-56-26-

■ Le 6º Festival du film français de Yokohama (au sud de Tokyo) présentera, du 11 au 14 juin, dix-sept longs-métrages et une éance de courts-métrages au public, aux professionnels et aux journalistes japonais. Le Bossu, de Philippe de Broca, Le Dîner de cons, de Francis Weber, Jeanne et le garçon formidable, de Olivier Ducastel et Jacques Martineau, On connaît la chanson, d'Alain Res-

nais, Tokyo Eyes, de Jean-Pierre Limosin et La vie rêvée des anges d'Erick Zonca font partie des films sélectionnés. Pour la première fois seront également présents dixsept acheteurs et journalistes, ve-nus de Corée du Sud, Hongkong, Maiaisie, Taïwan et Thailande, Le festival sera, par ailleurs, l'occasion d'une rencontre spécifique entre les professionnels français et les acheteurs des télévisions japo-Seion le Hollywood Reporter,

Jean Reno est en négociation pour un nouveau film américain un thriller intitulé Tripwire, où il incarnera un commandant des forces spéciales à la poursuite d'un tueur en série. Il pourrait partager l'affiche de ce film avec Daryl Hannah. Depuis Mission: impossible, lean Reno a déjà joué dans deux films américains majeurs, Godzilla, de Roland Emmerich, et Ronin, de John Frankenheimer, où il a comme partenaire Robert De Ni-

EuroFilm 98, présenté à Madrid par l'acteur Imanol Arias et Antonio Dominguez, son concepteur, est une base de données sur CD-ROM offrant toutes sortes d'informations sur les titres de 20 473 films réalisés en Europe depuis 1950, et les acteurs, les réalisateurs, les techniciens, les musiciens qui y ont participé. On y trouve aussi les acteurs américains ayant joué dans des films européens et les films américains ayant utilisé des techniciens ou des acteurs européens.

■ Steven Spielberg sera ie plus redoutable concurrent... de Steven Spielberg au cours de la saison estivale américaine, puisque pas moins de quatre films portant sa griffe sortiront durant l'été. Début de salve avec Sudden Impact, qui a déjà dépassé les 120 millions de dollars (720 millions de francs) de recettes sur le territoire américain, dont il est le producteur, to comme Zorro, et le film en images de synthèse Small Soldiers, de Joe Dante, auxquels succédera Saving Private Ryan, dont Spielberg est aussi le réalisateur.

# Parfois, le réel est un lézard

Cinq films des Ateliers Varan au Festival Côté court de Pantin

DU 27 MAI AU 23 AOUT 1998 UNE SAISON PHOTOGRAPH: MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE 5/7, rue de Fuurcy 75004 Paris - 01 44 78 75 00

LE MONDE diplomatique

INDE: Entre les mains du nationalisme hindou, par Christophe Jaffrelot. - Crimes très politiques à Bombay, par Jeremy Seabrook.

NIGERIA : La drogue, une - affaire d'Etat -, par Marc-Antoine Pérouse de Montelos.

TUNISIE: Les femmes, alibi du pouvoir, par Luiza Toscane et Olfa Lamioum.

GÉOSTRATÉGIE: Un corridor eurasien au sud de la Russie, par Jean Radvanyi.

TRAVAIL: Quand l'immigration tourné à l'esclavage, par

Thierry Parisot. - Trafic de « servantes - à Beyrouth, par Marie-Odile et Xavier Favre. - La marche des enfants rebelles, par Claire Brisset. ENSEIGNEMENT: L'école, grand marché du XXI' siècle. par Gérard de Sélys. - En Seine-Saint-Denis, le refus,

par Sandrine Garcia, Franck Poupeau et Laurence

SANTÉ: Le paludisme, un fléau si peu combattu, par Mohamed Larbi Bouguerra.

SELON LE DICTIONNAIRE, le varan est un « reptile saurien, grand lézard à langue protractile. vermiforme ». Bref, un animal plutôt rare à Paris, où il dispose curieusement de ses propres ateliers depuis 1981. L'origine de ce mystère remonte à 1978, date à laquelle Jacques d'Arthuis, attaché culturel à l'ambassade de France à Maputo, contacte les cinéastes Jean-Luc Godard, Ruy Guerra et Jean Rouch pour leur proposer de réaliser un film sur le Mozambique, alors en pleine phase d'accession à l'indépendance. Le film ne se fera pas, mais à l'initiative de Rouch, un atelier de formation cinématographique est créé sur place pour inciter les acteurs locaux à filmer eux-mêmes ce processus historique. C'est sur cette lancée que, trois ans plus tard, sont créés, à Paris, les Ateliers

donnait carte blanche le 6 luin. Ces ateliers ont, dès l'origine, fonctionné à la fois comme un centre de formation destiné aux apprentis-documentaristes des pays en voie de développement et comme lieu qui va progressivement essaimer aux quatre coins du globe (Afrique

Varan, auxqueis le Festival Côté court de Pantin

du Sud, Laos, Cambodge, Papouasie, Bolivie...). Deux axes caractérisent leur méthode : l'héritage du cinéma direct et une pédagogie fondée sur la pratique. Forte d'une équipe de formation d'une vingtaine de membres recrutés dans tous les métiers du cinéma (parmi les réalisateurs : Jean-Louis Comolli, Richard Copans, Claire Simon), pourvue d'une direction tournante assurée par un triumvirat, cette association constitue une école du documentaire ottemale.

\* PLACE ALIX ERREINS ET ALIX BONNEURS \*

Sa vocation initiale s'est infléchie en cours de route, avec la fréquentation, aujourd'hul majoritaire, de postulants français au sein de la structure parisienne. Chaque stage, d'une durée de deux mois et demi, réunit une douzaine de personnes (trois sessions annuelles) et permet à chacun de réaliser son propre film tout en devant impérativement travailler à un autre poste - souvent celui de preneur de son - sur celui d'un collègue. Chaque stade de la fabrication est, par ailleurs, soumis à un jugement critique collectif, ce qui permet à Séverio Blanchet, un des pionniers de l'association, de prétendre que les Ateliers constituent « une expérience unique en France où l'on apprend essentiellement en faisant, grâce à une pédagogie aussi peu scolaire que possible qui laisse place aux erreurs et aux bonheurs de la pratique ».

A Pantin ont été projetés, en présence des réalisateurs, cinq des films issus des Ateliers: Cos-Limite, de Marie Guiraud, Le Square Burq est impec, de Marie Dumora, Jusqu'au bout de la vie, de Caroline Brûlé concernent la France, tandis qu'Ezikhumbenl, de Suleman Ramadan (un témoignage sur l'apartheid datant de 1985) et Moi, une fille comme les autres, de Cheeng Savanna (qui conte le retour d'une jeune femme à Phnom Penh après son séjour dans un camp de réfueiés thailandais) illustraient respectivement celle de ses ateliers d'Afrique du Sud et du Cambodge.

Jacques Mandelbaum

\* Atelier Varan: 6 Impasse Mont-Louis, Paris-11. 電上: 01-43-56-64-04.

|                     | - W. 19                    |          | ·Les me            | illeures ei                                                | ntrées en                  |
|---------------------|----------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                     | bre de<br>names<br>itation | ENTRÉES* | NOMBRE<br>D'ECRANS | % d'évolution<br>par rapport<br>à la semaine<br>précédente | TOTAL<br>details la sortie |
| Le Diner de cons    | 8                          | 236 354  | 550                | ₹ -40 %                                                    | 6 475 457                  |
| Deep Impact         | 2                          | 196 628  | 497                | <b>₹ -46 %</b>                                             | 661 630                    |
| Taxi                | 9                          | 169 547  | 480                | ₩ -1%                                                      | 3 806 211                  |
| Red Corner          | 1                          | 92 598   | 174                | -                                                          | 92 533                     |
| Kundun              | 2                          | 71 492   | 129                | ₹ -29%                                                     | 228 302                    |
| Firelight           | 2                          | 45 040   | 188                | ₹ -29%                                                     | 135 189                    |
| Ceux qui m'aiment   | 4                          | 41 545   | 160                | <b>号 -37 %</b>                                             | 314 231                    |
| Titanic             | 22                         | 39 001   | · 234              | ₩ -40 %                                                    | 10 943 777                 |
| Blues Brothers 2000 | 3                          | 38 292   | 226                | ₹ -55%                                                     | 314 113                    |
| Dark City           | 3                          | 36 183   | 130                | <b>罗</b> -47 %                                             | 273 596                    |

Box-office plan-plan, où les deux gros succès du moment, Le Dîner de cons et Taxi, continuent de courir sur leur aire, tandis que, malgré ses gros trucages, Deep Impact ne semble pas appelé à laisser une empreinte profonde, et qu'aucune nouveauté n'atteint un score digne d'être remarqué : seul l'effet mécanique de son nombre de salles permettra à Red Corner de dépasser les 100 000 entrées en première semaine. Le résultat le plus intéressant est celui de Ceux qui m'aiment prendront le train... Le beau film de Patrice Chéreau, injustement oublié au palmarès du Festival de Cannes, est un grand succès... à la mesure de ce qui advient sur l'écran, c'est-à-dire une œuvre exigeante, dont la sincérité peut déranger beaucoup de spectateurs, et dont la mise en scène très singulière peut dérouter une grande partie du public. En revanche, les résultats du film sont franchement décevants, eu égard à son budget, 50 millions de francs représentant un coût sans rapport avec les espoirs commerciaux que pouvait inspirer le film. Hors tableau, il faut noter la bonne tenue de la comédie Dieu seul me voit, avec 30 000 entrées dans 47 salles, soit un résultat relatif nettement meilleur que GingerBread Man ou A

Amours Au cœur de la tou

Desima Ombre sur la neige Lang

Johanna Krell Balk .

WWALL . gerschaft later to the

double in the

LES NOUVEAUX FIL

■Geron G ON UT ONLY VOUGE : pub sittigin

DAYS SELECT nemater: je Rear to large days which was said Refour 🚛

de forte est Cereting of Mark Strain M. Dichery le man,

chez votre m de journ

supérieure de la réalité et du

temps qui passe. Le Théâtre

de Lisa Wurmser, créée au

l'automne dernier, dans une

distribution homogène, avec

notamment, François Lalande (le

magicien) et Jean-Paul Zehnacker.

Théatre Hebertot, 78 bis, boulevard

Me Villiers. Du mardi au samedi, à

21 heures; dimanche, à 15 heures.

MONTPELLIER

Le Printemps des comédiens

12º édition, on relèvera la triple

Theatre, qui présentera The

Winter's Tale (Shakespeare, en

anglais). Don luan (Molière en

de quat'sous, mis en scène par

Jean-Claude Fall, L'année Brecht

sera également illustrée par des

caucasien, Sous le titre Navrasa

sont rassemblés des spectacles

l'occasion du 150° anniversaire de

l'abolition de l'esclavage seront

cérémonies vaudoues. Pour ceux

siestes poétiques » sont prévues

Euromédecine, 34097 Montpellier.

qui chercheraient réparation de

Printemps des Comédiens, Parc

Du 11 juin au 4 juillet. Tél. :

leurs soirées théatrales, des

au programme.

04-67-63-66-66.

également donnés un opéra et des

mises en scène de Tambours dans

cabaret de sa façon. Autre

la nuit et du Cercle de craie

venus d'inde (chanteurs,

jongleurs, marionnettistes,

danseuses, acrobates). A

français) et L'Arbre à polobres, un

création notable : celle de L'Opera

création du Footsbarn Travelling

Au programme de cette

Tel.: 01-43-87-23-23. De 70 F à

Théâtre de la Tempête à

des Batignolles, Paris 17.

Hébertot reprend la mise en scène

# Amours destructrices en Cornouailles

Au cœur de la tourmente. Une adaptation intelligente d'une nouvelle de Conrad

Film américain de Beeban Kidron. Avec Vincent Perez, Rachel Weisz, Kathy Bates et lan Mac Kellen. (1 b 54.)

Au cœur de la tourmente est l'adaptation d'une nouvelle de Joseph Conrad par une cinéaste d'origine britannique qui a déjà siené deux longs métrages de fiction à Hollywood et plusieurs dramatiques pour la BBC. L'excellente surprise que constitue ce film tient à la force inaltérable du matériau littéraire d'origine et à l'intelligence de ses adaptateurs qui, tout en transposant le récit pour les besoins d'une industrie du divertissement, ont su faire ressentir la pré-

4

es suporter, p

100

will be my

434

 $\chi_{\nu\chi_0}$ 

 $\mathcal{L}^{A_{i+1}} \partial_{\mathcal{C}_{i+1}}$ 

or tip

A 100%

100

700

" fricialium

sence d'une violence sourde et de pulsions cachées, de secrets inauthentique. Amy Foster, une fille de ferme murée dans un mutisme qui la fait passer pour simple d'esprit, s'éprend d'un jeune émigrant ukrainien, unique rescapé d'un naufrage qui l'a jeté sur les côtes d'un petit village des Comoualles. L'union des deux jeunes gens provoque haine et jalousie des habitants du bourg qui trouvent dans la « différence » des amants un repoussoir idéal.

L'exaltation de la tolérance pourrait être ce à quoi une transposition roublarde et paresseuse aurait réduit la nouvelle de Conrad. Elle constitue ici un leurre, une illusion. L'histoire d'amour entre Amy Foster et Yanko est en fait le révélateur

Croates et Bosniaques, notam-

ment au suiet des crimes de guerre

auxquels on accuse Sascha d'avoir

collaboré. Une tendance très illus-

trative, un scénario hésitant, des

options de mise en scène velléi-

taires limitent, hélas I grandement

Film serbo-croate de Goran Rebic.

Avec Merab Ninidae, Eva Mattes.

Liubisa Samardzic, Michi Iovanovic,

L'ÉTORLE DE ROBINSON

la portée du film.

nommables qui vont ressurgir. Le couple s'enferme progressivement dans une spirale mortifère, descend vers une destruction déjà inscrite dans d'ataviques malédictions, dont celle d'une violence patriarcale d'autant plus déterminante qu'elle ne sera qu'évoquée. C'est dans l'addition de qualités négatives que le film de Beeban Kidron trouve ses vertus. Lorsqu'il évite notamment les tentations « décoratives » du film à costumes et qu'il préfère à un lyrisme trop at-

tendu une certaine froideur. C'est à l'adoption d'une image giaciale, d'une lumière bieurée, de couleurs froides par le chef opérateur Dick Pope - qui fit la photo-

graphie des derniers films de Mike Leigh - que l'on doit cette mise à distance rigoureuse qui ne fera défaut qu'une ou deux fois (le temps d'une ridicule scène d'amour dans dramaturgique d'un film sans génie, mais réellement attachant,

Jean-François Rauger

SORTIR

Anne-Marie Micville

La réalisatrice Anne-Marie

Miéville travaille depuis une

vingtaine d'années entre la France

et la Suisse. Outre la projection de

métrages (How Con I Love, Le Livre

longs (Mon cher sujet, Lou n'a pas

dit non, Nous sommes tous encore

ici), la Galerie nationale du Jeu de

programmation parallèle de son

revoir: Du jour au lendemain, de

Mathieu Amalric, Gertrud, de Carl

Theodor Dreyer, Les enfants nous

regardent de Vittorio De Sica, et

Smorgasbord, de lerry Lewis, A

réalisatrice le mercredi 10 juin à

19 heures lors de la première

projection de ses films courts.

Galerie nationale du Jeu de paume,

1, place de la Concorde, Paris &.

5 juillet. Tel.: 01-47-03-12-50. 28 F

La Grande Magie est l'une des

plus belles pièces écrites par le

dramaturge, metteur en scène et

comédien napolitain Eduardo De

Filippo (1900-1984), Autrement

dit, c'est l'un des chefs-d'œuvre

Giorgio Strehler, qui ne cessa d'y

réfléchir et d'y travailler, en avait'

présenté une version marquante à

Paris en 1987. La pièce se situe au

cœur même de l'illusion théâtrale.

au point de rencontre d'artifices

absolue des participants. Illusion

toujours menacée par la sanction

qui exigent une complicité

du répertoire contemporain.

Me Concorde, Du 10 ivin au

et 38 F.

La Grande Magie

noter, la présence de la

choix. Alnsi, on pourra voir ou

Jean-Marie Straub et Danièle

Huillet, Mange ta soupe, de

ses propres œuvres, trois courts

de Marie. Faire la fête) et trois

paume lui a proposé une

l'eau par exemple). Au cour de la tourmente contient diverses séquences impressionnantes, comme celle où des dizaines de cadavres de noyés, passagers malheureux d'un navire échoué, sont décou-verts flottant sur les côtes du village. A cet égard, l'apre beauté des Cornovailles, où le film fut tourné, invente le décor idéal d'un théâtre tragique et accentue l'efficacité

# Des images fortes et creuses à la mode magyare

Ombre sur la neige. Long Crépuscule. Sortie simultanée de deux films du hongrois Attila Janisch

OMBRE SUR LA NEIGE. Film hongrois d'Attila Janisch. Avec Miroslav Baka, Josef Kroner, Johanna Kreft-Baka, (1 h 16.) LONG CRÉPUSCULE, Film Hongrois d'Attila Janisch. Avec Mari Töröcsic. (1 h 10.)

Il est toujours souhaitable d'aider à découvrir des cinéastes méconnus, de faciliter l'accès aux écrans de cinématographies peu fréquentées. Cette vertueuse généralité ne suffit pas à convaincre du bien-fondé de cette double sortie, qui risque même d'avoir des effets dissuasifs à l'encontre d'autres films ou d'autres cinéastes. Ombre sur la neige (1992) et Long Crépuscule (1997) ressemblent en effet à ce qu'on peut redouter de pire si « rencontre avec un nouvel auteur hongrois » était l'intitulé d'une parodie.

Le premier des deux films offre l'occasion de rappeler que, si Robert Bresson a donné au ciné-

LES NOUVEAUX FILMS

LE JOUR OU SASCHA

■ Goran Rebic, l'auteur de ce film,

est un jeune cinéaste d'origine

yougoslave installé à Vienne de-

puis son enfance. Il apporte avec

ce deuxième long métrage de fic-

tion sa pierre aux témoignages ci-

nématographiques de plus en plus

nombreux sur la rume du pays où

il vit le jour. L'action se situe à

Vienne au début des années 90,

dans une famille serbe qui fête le

retour du fils aîné, Sascha, enrôlé

**EST REVENU** 

ma un de ses accomplissements les plus parfaits, ce fut au prix d'une exigence radicale qui supposait une extrême finesse de touche, Suivre ses traces est une gageure lorsque, comme ici, un réalisateur ne s'inspire des apports thématiques et stylistiques de l'auteur de Pickpocket que pour les dévoyer en tics et en outrance. Cette parabole tournée en scope noir et blanc « expressioniste » conte de manière non chronologique l'histoire d'un jeune bomme, témoin d'un holdup avant d'en devenir le bénéficiaire et que cette situation entraîne dans toutes les affres de la Faute. Echevelé, livide, il finit par fuir tel Cain à travers la campagne désolée, accompagné d'une enfant dont l'innocence rehausse sa culpabilité.

Piètre béros, qui apparaît très vite comme un parfait crétin, dont le mutisme « habité » renvoie moins au silence des ablines éthiques qu'à un gadget de réalisation. Puisqu'il ne s'agissait que de cela. Attila Janisch sait incontestablement fabriquer des images fortes. Mais MTV étant plein de petits malins qui savent en faire autant, la seule originalité est que le réalisateur soit hongrois... Des « images fortes », on en resonges ou de son enfance. Cet itinéraire erratique s'avérera balisé de tous les poncifs de la cherchait toujours l'intérêt lorsque le chauffeur veiller sur l'air de «Ah bon, mais ce n'était qu'un rêve l ». Un manvais rêve de spectateur, à coup

trouve à foison dans l'épuisant voyage oniricopicaresque baptisé Long Crépuscule, second opus du même cinéaste. On y accompagne une vieille dame dans un bus en route, au choix, pour le village d'à côté, l'enfer, le pays des fantasmagorie dont un André Delavaux nous dressa naguère le catalogue raisonné. On en mal embouché vint pour la cinquième fois la ré-

Bryan Singer. Ces emprunts, trop

voyants, enlèvent au Suspect idéal

une bonne partie de son originali-

té. Or le film de Jonas et Josh Pate

ne manque pas d'idées, et sa capa-

cité à animer un huis clos grâce à

une utilisation intelligente des

flash-backs est très intéressante.

Elle arrive à transcender un scéna-

rio banal (une prostituée est re-

trouvée atrocement mutilée, on

découvre dans sa poche le numéro

de téléphone d'un jeune héritier

qui le désigne comme le meurtrier

probable) et à donner une épais-

seur aux trois personnages cen-

traux de l'histoire. Malheureuse-

ment, le film se laisse abuser par

un scénario peu vraisemblable, aux

### REPRISE CINÉMA

GUIDE

Little Big Man d'Arthur Penn, avec Dustin Hoffm Faye Dunaway, Martin Balsam. Américaln, 1971 (1 h 45). VO: Espace Saint-Michel, 5º (01-44-07-

### EXCEPTIONNELLES

Diffrigentus & Pas Parties Cette deuxième édition présente trente-quatre films parmi lesquels une avent-première (Les Corps ouverts de Sébastien Lifchitz), trois films « Hard & essai » qui seront présentés au cinéma Racine Odéon (e 13 juin à partir de bruce, Querelle de Fassbinder, Berlin Harlem de Lothar Lambert), une Carte nération X en cinq films » (Assassins de Mathieu Kassovitz, Pigalle de Karim Dridi, Dejá mort d'Olivier Dahan, Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, here de Greg Araki). En ouverture, mercredi 10 juin à 20 heures : L'Epouvantail de Jerry Schatzberg (1973). Une ection de courts métrages et des dé-

bats à l'issue des projections sont également prévus. Gnéme Les Trois Luxembourg, 67, rue Monsieur-le-Prince, Paris &. Du 10 juin

### au 7 Juillet. Tel.: 01-46-33-97-77. ENTRÉES IMMEDIATES

Le Kiosque Théâtre : les places du lour vendues à moitié prix (+ 16 F de commission par place). Place de la Madeleine et Parvis de la gare Montparnasse. De 12 h 30 à 20 heures, du mardi au samedi ; de 12 h 30 à 16 heures, le

Premier Amour de Samuel Beckett, misé en scène de Patrick Olivier.

Centre du Théâtre de l'Opprimé, 78, rue du Charolais, Paris 12°. Mª Dugom-mier. Le 10, à 21 heures. Tél.: 01-45-39-

Edietz Frankfurt William Forsythe : babelle's Dance. Châtelet, 1, place du Châtelet, Paris 1º. Mº Châtelet, Le 10, à 20 heures. Tél. : 01-40-28-28-40. De 50 F à 190 F.

Ballet Culiberg Mats Ek : *La Belle au bois dorman*t. Théâtre de la Ville, 2, place du Châtelet, Paris 4. Mª Châtelet. Le 10, à 20 h 30.

Tél.: 01-42-74-22-77. De 100 F à 160 F. de Massenet, Ruth Ann Swenson (Manon), Frank Lopardo (des Grieux), Jean-

Luc Chaignaud (Lescaut), Laurent Naouri (le comte des Grieux), Chœur et

orchestre de l'Opéra de Paris, Frédéric Chastin (direction), Gilbert Deflo (mise en scène), Ana Yepes (chorégraphie). Opéra-Bastille, place de la Bastille, Paris 11°. Mº Bastille. Le 10, à 19 h 30. Tél. : 08-36-69-78-68. De 60 F à 635 F.

et la caravane Passos Cabaret sauvage, parc de La Villette, Paris 19<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Porte-de-La-Villette. Le 10, è 20 h 30, Tél. : 08-03-07-50-75, 120 F. Gilberto Gil, Carlinhos Brown

Olympia, 28, boulevard des Capucines Paris 8º. Mº Opéra. La 10, à 21 heures. Tel.: 01-47-42-25-49. 190 F. Théâtre du Renard, 12, rue du Renard

Paris 4. IA Hôtel-de-Ville, Le 10, i 21 heures. Tél.: 01-42-71-46-50.

Café de la danse, 5, passage Louis-Phi-lippe, Paris 17. AP Bastille. Le 10, à

### RÉSERVATIONS Bob Dylan et Van Morrison

Zénith, 211, avenue Jean-Jaurés, Paris 19°. Tél.: 01-42-08-60-00. Le 30 juin à 20 h 30. De 258 F à 349 F. Paul Bley, Lee Konitz, Charlie Haden

Jaurès, Paris 19°. La 2 juillet à 20 h 30. Tél. : 01-44-84-44-84. De 145 F à 170 F.

### DERNIERS JOURS

L'Art dans le monde Passage de Retz, 9, rue Charlot, entrée 5, rue Pastourelle, Paris 3 . Tél. : 01-48-04-37-99. De 10 heures à 19 heures.

Made in Vietnam: Nguyen Minh Thanh,

uven Van Cuona Galerie Area, 10, rue de Picardie, Paris ≥ . Tel.: 01-42-72-68-66. De 14 heures à 19 heures ; dimanche de 15 heures à 19 heures. Entrée libre.

Le Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, mise en scène de Jean-

Théâtre des Amandiers, 7, avenue Pablo-Picasso, 92 Nanterre. Du mardi au samedi, à 20 h 30 ; le dimanche, à 16 heures. Tél. : 01-46-14-70-00. De 80 F

Théâtre des Amandiers, 7, avenue Pa-blo-Picasso. 92 Nanterre. Du mardi au samedi, é 21 heures ; le dimanche, é 16 h 30. Tél.: 01-46-14-70-00. De 80 F á

# CHAQUE MERCREDI



chez votre marchand de journaux

connet juif qui, grâce aux aventures de Robinson Crusoé et à une petite souris blanche, parvient à échapper aux nazis et à survivre dans le ghetto de Varsovie durant la seconde guerre mondiale. A Pheure où l'on montre, à l'exemple du fabuliste Roberto Benigni sous les ovations cannoises, un enfant qui passe comme en se jouant l'épreuve du camp d'extermination, il faut sans doute considérer ce film comme un moindre mai, et surtout se faire à l'idée qu'on est définitivement entré, concernant la Shoah, dans Père de la rédemption morale et de la réconciliation humaniste (à l'exception notable de Drancy Avenir d'Arnaud des Pallières). C'est une approche qui soulage indéniablement les his retirent une bonne partie de sa

Ce retour marque aussi celul du re- sateur danois Soren Kragh-Jacobfoulé d'un conflit qui va lentement sen. L'Etoile de Robinson, adapté se propager à la petite communau- du roman d'Uri Oriev L'île aux oiconsciences, mais qui traverse le té immigrée locale, entre Serbes, seaux, conte l'histoire d'un garcinéma sans vraiment y toucher.

gin, Jack Warden. (1 h 43.)

Film danois de Soren Kragh-Jacob-

sen. Avec Jordan Kiziuk, Patrick Ber-

BOCA A BOCA MCe Boca a Boca (bouche à

bouche) se fustifie vers la fin du film, quand Victor Ventura, un jeune acteur espagnol en quête de travail, ranime une star hollywoodienne et décroche ce faisant le rôle de sa vie dans un film américain destiné à être tourné en Espagne. L'intrigue aboutissant à cet beureux dénouement aura suivi deux lignes de front : celle des efforts déployés par Victor pour décrocher le rôle, et celle d'une intrigue criminelle à laquelle il est mêlé à son corps défendant, tout cela mené tambour battant, sur le ton d'une comédie dont les enchevêtrements du scénario et les incartades « olé-olé» ne font guère oublier la relative platitude de la mise en scène. C'est donc l'occasion pour le réalisateur, Manuel Gomez Pereira, de réitérer explicitement à l'occasion de ce sixième long métrage son penchant pour un certain cinéma hollywoodien dont il est de fait un parfait épi-

Film espagnol de Manuel Gomez Pereira. Avec Javier Bardem, Josep Maria Flotats, Aitana Sanchez-Gijon, Maria Barranco. (1 h 45.)

LE SUSPECT IDÉAL ■ Le Suspect idéal se situe au croisement de plusieurs polars à la CEST CA L'AMOUR mode qui ont déjà fait leurs La critique de ce film paraîtra dans preuves au box-office. La distribution (Tim Roth, Chris Penn) est presque la même que celle de Reservoir Dogs, et le scénario, un buis La critique de ce film paraîtra dans clos entre un criminel présumé et deux ffics qui tentent de lui extorquer des aveux à l'aide d'un détecteur de mensonges, est manifestement inspiré de Usual Suspect de une prochaine édition

crédibilité. Samuel Blumenfeld Film américain de Jonas et Josh Pate. Avec Tim Roth, Chris Penn, Michael Rooker, Renee Zellwegger. AU CŒUR DE LA TOURMENTE

Lire ci-dessus

LONG CRÉPUSCULE Lire ci-dessus

OMBRE SUR LA NEIGE Lire ci-dessus

THE BIBLE AND GUN CLUB Lire page 27

RELAX... IT'S JUST SEX Lire page 27

THE SECOND CIVIL WAR Lire page 27

Lire page 27 **ULEE'S GOLD** Lire page 27

L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP\_PEU La critique de ce film paraîtra dans une prochaine édition

La critique de ce film paraîtra dans une prochaine édition

une prochaine édition

LE TRAITÉ DU HASARD

SIMPLES SECRETS La critique de ce film paraîtra dans

Admissibilité - 12 juin 1998 INA Paris-Grignon Admission - 12 juin 1998

**ESIEE Amiens et Paris** 3615 LEMONDE

Résultats Grandes Ecoles

d'avoir L'Honun moteur. ciété inu lyonnais ment), a iudiciain

PROCES: Les or ont engi Slycl et : Joration facturé de franc ciers on Henry I dans le DOM: " ! ont trou soupcon ferts à l

de notre Beauc ton: le nomille l'esbroui par un s demière nationale tion. Sa des grai beaucou impôts gardent

tin

747

Pie gar aus

44.

With.



### EN VUE

■ Le Planning familial britannique publie un petit guide bilingue à l'usage des supporteurs anglais et écossais. Prudent: « un paquet de préservatifs, s'il vous plaît » (a packet of condoms, please). Indélicat : « ça vous a plu ? » (how was it for you?). Pratique: « pouvez-vous me procurer des billets pour la prochaine phase de la competition? > (can you get me

tickets for the next round?).

■ Pour les besoins de leurs transmissions pendant la Coupe du monde, les 3 500 journalistes, installés, à Paris, dans un centre de presse grand comme six terrains de football, pomperont chaque jour, en moyenne, l'énergie électrique d'une ville de 40 000 habitants.

En apprenant la mort de Sani Abacha, président du Nigeria, Charles Taylor, président libérien, rend hommage au « grand Africain »; Koffi Panou. du Togo, éprouve « un sentiment de tristesse »; Lansana Conté, de Guinée, exprime sa « profonde affliction ». Et Wole Sovinka, Prix Nobel nigérian de littérature, se souvenant que le dictateur a fait pendre l'écrivain Ken Saro-Viwa, déclare : « Il était temps qu'il parte ».

Johan Koekemoer, chimiste sud-afficain, a révélé, mardi 9 Juin, devant la commission Vérité et Réconciliation, que, pour neutraliser les ennemis de l'apartheid, l'armée lui avait commandé 912 kilos d'ecstasy. « Personnellement, je n'aimais pas fabriquer de la " drogue d'amour". J'aurais plutôt fait porter mes recherches sur le système nerveux central », a précisé le témoin.

■ Une Irakienne polyandre fait actuellement l'objet d'une poursuite judiciaire à Bagdad pour s'être mariée huit fois sans jamais divorcer, ni repousser un seul de se

■ Le Parlement du Tadjikistan, contrôlé par les communistes. vient d'autoriser la bigamie contre une taxe à l'Etat d'environ 3 000 francs.

■ Le 20 mai, sept patrons chinois du secteur privé étaient récompensés du titre d'« ouvriers modèles », une distinction réservée jusqu'alors aux salariés du secteur public. Le 8 juin, sept ouvriers chinois étaient sauvagement battus l'un d'eux mortellement - par leur patron, directeur d'une usine d'électronique de Shenzhen qui les accusait de

■ La Chine, berceau de la tulipe, vient de passer un accord avec la Thailande pour aider les cultivateurs montagnards à remplacer leurs pavots à opium par des arbres fruitiers et des fleurs.

# Les Etats-Unis profitent du Mondial pour ausculter la France

Les deux magazines américains « Newsweek » et « Time » exposent leur vision de l'Hexagone. Oubliant l'anarchie des Jeux d'Atlanta, ils décrivent un pays cauchemardesque pour le premier, ringard pour le second

\* A L'AÉROPORT, il se pourrait bien que vous sayez obligé de porter vos bagages ; quelques jours avant le début de l'épreuve (Le Mondial), les bagagistes étaient en grève (...) Mais réfléchissez, les pilotes d'Air France sont aussi en grève, alors vous pourriez bien ne pas arriver du tout. En admettant que vous y arriviez, prenez de la lecture pour la route jusqu'à Paris. Parce que si le personnel des chemins de fer se met en grève le 10 juin, comme il menace de le faire, le trafic sera désastreux. Soyez aussi sur vos gardes avec les pickpockets: parce que la ville entend diminuer certains de ses frais, les policiers parisiens ont, pour protester, décidé de ne pas être trop regardants sur les petits délinquants. »

En journalisme, cela s'appelle le

Le débat d'orientation budgé-

taire, c'est une sorte de match test.

de prologue qui oppose le gouver-

nement et le Parlement sur les

comptes prévisionels de l'Etat,

avant la véritable épreuve de l'au-

tomne. Il donne en principe aux dé-

putés la possibilité d'infléchir les

choix de l'exécutif avant le cadrage

tout l'occasion au ministre de

l'économie et des finances d'enta-

mer une pédagogie sur les limites

de ses marges de manœuvre et de

final de septembre. Et il fournit sur-

DANS LA PRESSE

FRANCE-INTER

Pierre Le Marc

« papier démolition ». C'est. « l'attaque », le début de l'article que l'hebdomadaire Newsweek consacre, cette semaine, à la manière dont la France s'apprête à accuelllir - disons plutôt torpiller - le Mondial. Dès le troisième paragraphe, l'auteur prévient : « Si les tournoi comme ils l'ont fait à la veille de l'événement, leur pays va vite être déserté par les touristes, aussi sûrement que leurs plages de Polynésie au lendemain de leurs essais nuclégires. » La France, pays sans vraie tradition footballistique, poursuit Newsweek - qui s'y connaît...-, n'accueille le Mondial que « pour en faire une vitrine à sa gloire ». L'entreprise est risquée, explique le magazine américain.

luer les arguments et les stratégies qui lui seront opposés en octobre et de préciser déjà les frontières du débat. La droite (un peu embarrassée dans son offensive par l'amélioration de la situation économique et par son propre état de faiblesse pomation et des investissements. Il a de ce fait un peu de marge supplélitique) a développé les arguments mentaire, car les rentrées de TVA et qui n'ont certainement pas surpris de l'impôt sur les sociétés vont méle ministre. Sa thèse, c'est que l'accarriquement augmenter, le font détuel gouvernement commet une

mesurer la pression ambiante. La discussion préliminaire qui a eu lieu hier à l'Assemblée aura ainsi permis ■ Lionel Jospin a beaucoup de

quadrupie erreur en renouant avec une augmentation des dépenses, en

pe réduisant pas assez fortement le

deficit, en ne diminuant pas la pres-

sion fiscale et en ne provisionnant



en France. « avec une attitude molveillante à l'égard des étrangers ». « C'est tout spécialement vrai de la

çais se replient sur une attitude défensive. Et plus ils se sentent sur la défensive, plus ils sont arrogants. » Ce « ils », cible de l'article, renvoie toujours aux « Français », pris d'une douzaine de milliards, peut chance, un peu de marge et très peu de temps. Il a beaucoup de chance parce que la croissance est repartie (3 % cette année, au moins 2,8 % en 1999) et que cela ouvre un cercle vertueux de reprise de la consom-

être un peu plus si les privatisations vont bon train. Plusieurs utilisations sont possibles, qui vont toutes dans le sens d'un allègement fiscal. Il y a la baisse de la TVA, mesure de gauche, engagement électoral aux effets concrets malheureusement peu perceptibles et au coût très lourd ; il y a la baisse de l'impôt sur le revenu, populaîre, à la mode, libérale mais peu vraisemblable : il v jà. Il peut espérer ainsi un pactole a enfin et surtout la baisse de la taxe supplémentaire de quelques did'habitation, socialement la plus zaines de milliards, peut-être 40 ou fuste et la plus efficace, ou la baisse 50. En revanche, il dispose de très de la taxe professionnelle, économipeu de temps pour décider de leur quement judicieuse et créatrice en itilisation, moins d'une mois, vialmatière d'emplois. La taxe d'habitasemblablement trois semaines. tion tient pour l'instant la corde, Cette marge supplémentaire, elle est, il est vral, déjà largement gagée. mais la taxe professionnelle n'a pas

part de ceux des Français qui ont un

petit pouvoir bureaucratique. Pre-

nez, par exemple, l'arrogance affi-

chée sons une once de repentir par

les organisateurs français du Mon-

dial, rapporte l'hebdomadaire: ils

ont tellement truqué les ventes de tic-

kets que la Commission européenne

a ouvert une enquête et les soup-

conne d'avoir favorisé leurs propres

ressortissants sur les autres "ci-

toyens" de cette Europe prétendu-

ment "unie". Crovez-vous que Platini

se serait excusé? interroge News-

week. « Nullement (...). Face aux cri-

tiques venus de l'étranger, les Fran-

collectivement. Ils sont accusés au paragraphe suivant de faire preuve de «xénophobie » dans les mesures de sécurité prises pour éviter que le Mondial ne dégénère en batailles de stades ou de rues. L'article est illustré d'une photo de manifestation syndicale et ainsi sous-titré: « Des grèves, des manifestations et la police anti-émeute attendent les "fans" du Mondial. Un fiasco ? Non, la France. » Le concurrent de Newsweek,

Time Magazine, est plus aimable et présente une série de reportages sur les grandes villes de France qui accueillent les différents matches du Mondial. Mais c'est tout de même le portrait d'un pays à la recherche de sa « grandeur » passée, « en proie aux peurs, aux doutes et aux hésitations quant à la place qu'il occupe aujourd'hui dans le monde > que brosse Time. Le journal reconnaît que la France est « la quatrième puissance industrielle » du monde, qu'elle bénéficie d'un taux de croissance de 3 %, d'indices d'investissement et de consommation à la hausse et d'une Bourse au plus haut. Seulement, elle peinerait à s'adapter aux réalités de l'époque : « Au lieu de considérer la globalisation et la modernisation comme autant de stimulants défis, elles sont souvent perçues (en France) comme des invasions venues de l'étranger et pilotées par Hollywood, McDonald's et Internet, ce réseau dominé par la langue anglaise. » Bref, un pays cauchemardesque pour Newsweek, un tantinet ringard pour Time.

Alain Frachon

# www.ciaj.or.jp/jmf/densho/index2e.htm

Au Japon, les vieux se tournent vers le Web pour préserver les légendes du temps jadis

« CE RÉSEAU a pour objectif de transmettre aux leunes les expériences et les réalisations accumulées par les eénérations plus anciennes. » Le site de Densho Network, ou Réseau de la transmission, a été créé par un groupe de travail du Japan Multimedia Forum (IMF), association de promotion du multimédia regroupant près de trois cent cinquante entreprises. Il héberge une quinzaine de pages personnelles réalisées par des personnes âgées de deux villes du Japon, Kashiwazaki (préfecture de Niigata) et Nagal (préfecture de Yamagata). Une troisième ville. Sonobe, proche de Kyoto, devrait bientôt se joindre à l'expérience.

Toute la difficulté, mais aussi tout l'intérêt, du projet était de trouver des grand-pères et des grand-mères à la fois capables et désireux de s'aventurer dans le cyberespace. Pour lancer l'opération, les membres du JMF avaient décidé d'enseigner à des personnes âgées les rudiments de la création des sites Web. Ils ont demandé à une centaine de municipalités de les aider à identifier et à contacter des per-



somes ayant le bon profil, puis d'organiser sur place des séances de travail. Or la plupart des villes ont refusé, au nom des lois sur la protection de la vie privée. Seules Kashiwazaki et Nagai ont accepté. Dès le début des séances, les pro-

jets ont afflué. A Kashiwazaki, Pun

de répertorier les maisons closes de sa jeunesse, aujourd'hui disparues. Plus sage, M. Tomihisa Motoyama, soixante-treize ans, ancien professeur de chimie, s'est lancé dans une description de la vie et de la philo-

sophie de Ryokan, moine boud-

dhiste du XVIIIº siècle, originaire de la région. Intitulé « Ryokan Fantasy », le site de M. Motoyama affiche un long récit qu'il mit plus d'un an et demi à achever, ainsi qu'une centaine de dessins. Devenu expert en animation, il a également illustré quelques-uns des sites de ses cama-

A Nagal, un groupe de volontaires a placé sur Densho Network le Selranbokusui, une légende datant du XVIII siècle, qui fusqu'alors avait toujours été transmise oralement et qui venait d'être intégralement retranscrite après trois ans de travail. Dans sa Nishi-Honcho Daisuld Homepage (la page de mon Nishi-Honcho adoré), Yayoi Uchiyama se remémore le quartier de Nishi-Honcho, tel qu'il était dans sa jeunesse : « Désormais, c'est un quartier résidentiel tranquille. A l'époque, on l'appelait Ougi-Cho, c'était le secteur le plus animé de la ville. Au moins quatre-vingts geishas y étaient employées, et l'après-midi, on pouvait entendre leurs leçons de luth. »

Brice Pedroletti

### **SUR LA TOILE**

COMMERCE ÉLECTRONIQUE La société Yahoo!, propriétaire du moteur de recherche le plus populaire sur Internet, a annoucé la rréation d'un nouveau service baptisé Yahoo !-Store, qui offrira aux internautes désireux de se lancer dans le commerce électronique une prise en charge complète (création de site, hébergement, promotion, etc.). Dans cette perspective, Yahoo! a racheté la société américaine Viaweb, spécialisée dans les logiciels de création et de gestion de sites de commerce en ligne. -

ICQ DEVIENT AMÉRICAIN America On Line (AOL), premier fournisseur mondial d'accès à Internet, a racheté pour environ 1.7 milliard de francs la société israélienne Mirabilis, propriétaire de ICQ (« I seek you », « je te cherche »), système de contact personnalisé et dialogue en direct sur Internet, ICO compte 12 millions d'utilisateurs, dont près de 5 millions en Europe. - (AP.)

La ville médiévale de Crémieu (Rhône), qui compte 3 000 habitants, a ouvert son site Web officiel. www.ville-cremieu.fr

### FAITES SUIVRE OU SUSPENDRE [Vous êtes abonné(e)] VOTRE ABONNEMENT Votre numéro d'abonné (Im Votre numéro d'abonné (Impératif): PENDANT NOS VACANCES: Commune de résidence habituelle (impératif); Suspension vacances (votre abonnement sera prolongé d'autant)\*

12 jours à l'avance sans oublier de : nous indiquer voire numéro d'abunne (en haut à gauche de la «une» de votre . C) your eles phonne par preleveprélève au prorata des numéros servis RECEVEZ LE MONDE SUR LE LIEU DE VOS VACANCES. Relournez-nous au moins 12 jours à Lavance ce bulletin accompagne de

3 semanes its mil. Ø6 №1. (312 111) Date et signature obligatoires :

Transfert sur le lieu de vacances (France métropolitaine uniquement)\* Vous n'utes pas abonne(e) Votre adresse de vacances : Votre adresse kahituelle : Votre règlement : 🔾 Chéque joint □ Carte bancaire n°:

# Tintin et les dieux du stade

CHER professeur Tournesol. vos premières impressions étaient fondées. Les adeptes du ballon rond ont bel et bien conquis Paris. Ils ont même concélébré, sur la place de la Concorde, un carnaval religieux dont l'étude scientifique fera la joie de vos collègues ethnographes. Je parle de carnaval parce que la grand-messe laïque organisée sur l'autel de l'obélisque, travesti en trophée, a été précédée de quatre processions dont chacune était conduite par un colossal robot à figure humaine. Ces grosses têtes d'un nouveau type m'ont rappelé celles du corso de Tapiocapolis auquel nous participames ensemble, déguisés en joyeux turlurons, au terme de nos aventures chez les

Ces quatre géants débonnaires sortaient d'ailleurs des ateliers du carnaval de Nice. Il y avait là Moussa l'Africain, en bleu nuit,

Roméo l'Européen, en bleu clair. Ils symbolisaient l'humanité footballistique vouée aux dieux du stade. Tournoyaient autour d'eux des milliers de créatures fantastiques surgies d'un bestiaire digne de vos plus belles bandes dessinées. C'était féerique comme une rave party d'enfer transposée par Alice Platini au pays des mer-

l'étais, pour ma part, camoufié en baobab-trottinette. La première conclusion que je tire de cette mémorable nuit, passée au milieu des termitières à roulettes et des autruches échassières, est que vous serez sans doute amené, cher professeur, à actualiser vos observations cliniques sur les méfaits de l'« opium du peuple ». Cette qualification, qui valait pour l'usage du foot populaire sous les vicilles dictatures, me semble devoir être actualisée. A en juger par Ho l'Asiatique, en Jaune, Pablo le délire qui s'est emparé de Paris,

et qui fera date, il semble qu'en cette fin de millénaire le culte du shoot-roi produise sur les masses des sociétés démocratiques ellesmêmes des effets analogues à ceux des drogues dures.

Les grands prêtres de TF 1, qui sponsorisaient cette cérémonie planétaire, y ont eux-mêmes succombé : ils n'ont pas hésité à crier au génie en assimilant cette sympathique débauche technologique à un exploit « digne de la NASA ». J'ai préféré la sobriété des bons sentiments exprimés par Juliette, leur assistante. Elle a souhaité que, « malgré la compétition », les hommes «apprennent non seulement à jouer ensemble mais aussi à se regarder, à s'interroger, à se reconnaître chacun dans l'autre... » C'était naturellement un vœu pieux. Sinon, pourquoi les quatre géants auraient-ils eu ces têtes tristounettes? Eux savaient déjà que la suite, sur les pelouses, sera

FILMS DE LA SOIRE

255

MS (Inc. )

TAPENOUS IS

FILMS DU JOUR

Mild Library Co 1845.00 - 128

de la plaine **II II** John Huston (Etats-Unis, 1959, 120 min).

**GUIDE TÉLÉVISION** 

20.30 Prēt-à-porter II III Robert Akman (Etats-Unis, 1994, 95 min). Cinéstar ?

20.30 De Por en barres # 1

MAGAZINES

19.30 et 19.10 Nulle part ailleurs. Invités : Matthieu Ricard,

19.00 De l'actualité à l'Histoire. Trust et antitrust. La République et les affaires.

19.00 Rive droite, rive gauche. Best of. Parls Première

20.00 Les Documents de Savoir plus.
L'hôpital des enfants.
TV 5

L'hôpital des enzams.
20.00 20h Patis Première, Best of.
Avec Philippe Noiret, Henri Salvador,
Alain Comeau, Mariene Jobert.
Paris Première

20.45 Les Mercredis de l'Histoire. Israël et les Arabes, la guerre de cinquante aux. [5/6]: 1987-1991 -Les négociateurs obstinés.

21.00 Au nom de la loi, L'affaire Dutroux
TV 5

21.00 Envoyé spécial, les armées 90. Vive la mariée. Les nuiteuses. Histoire

21.45 inédits. Une caméra, un homme, une ville. RTBF 1

22.45 Ca se discute. Qu'est-ce qui gêne

23.00 Le Magazine de l'Histoire. Avez Jean-Michel Gaillard, Maurica Vaisse, Pierre Marchand. Histoire

Jean Dausset, la saga d'un homme et d'une découverte. Paris Première

22.55 52 sur la Une

0.40 Le Canal du savoir.

DOCUMENTAIRES

20.00 Coupe du Monde 98:

l'envers du décor.

20.30 Le Monde en rythmes.

passionnément

20.35 ▶ Stades.

invités : Maturicu r Patrice van Eersel

20.55 ► Sous les jupes de la Madone.

Odvssée

Odystee

Odyssé

Planète

21.00 Les Grands Compositeurs. [8/12]. Brahms.

21.55 Nouvelle-Calédonie. [2/2]. L'enjeu pacifique.

22.45 Israči et les Arabes, la guerre

23.10 La Salsa du bourgeois. Paris Prer

0.05 La Lucarne, Non-voyances.

0.15 La Case de l'oncle Doc.

SPORTS EN DIRECT

MONDIAL 98

16.40 Cérémonie d'ouverture. Au stade de France, à Saint-Denis.

16.45 Cérémonie d'ouverture. France 2 - Canal + - Eurosport

Groupe A. Au stade de France, A Saint-Denis.

17.30 Brésil - Ecosse. France 2 - Canal + - RTBF 1

3.00 Basket NBA. Finale: Chicago - Utah.

17.15 Brésij - Ecosse.

20.45 Maroc - Norvège. Groupe A. Au stade de la M à Montpellier. TF 1 -

21.00 Maroc - Norvège.

0.10 ➤ Une poste à la Courneuve.

de cinquante ans. [6/6]. 1991-1997 : Enfin la palz. RTBF 1

23.00 Profil, L'Affaire Willy Kessels, Arte

23.05 Qui a tué le juge Palcone? TSR

21.30 Le Vieux Pêcheur.

21.45 Hans Schavernoch, Carnet de notes.

21.55 ▶ Maradona.

23.55 Boum I

0.35 Les Sept Péchés capitaux III E. De Filippo, J. Dreville, Y. Allégret, C. Rim, R. Rossellini, C. Autant-Lara et G. Lacombe (Fr. - lt., 1952, N., 145 min).

Ciné Cinéfil 1.00 ➤ Les Enfants volés III III

110 min). Canal +
1.00 Histoire d'Adrien E E Jean-Pierre

19.00 La Guitare espagnole. Eliot Fisk, Les Mezzo

19.50 Stravinsky et Montsalvatge.

Muzzik

23.00 Prinsengracht Concert. Muzzik

Paris Première

Série Chub

Canal Jimmy

TSR

MUSIQUE .

21.55 Elvis Costello.

20.30 Passion interdite, Thierry Binisti.

22.10 Un amour aveugle.

SÉRIES!

20.35 R.G. Racket.

22.20 Brooklyn South. Queens for a Day (v.o.).

22.20 Nash Bridges, La cibie,

23.00 La Loi de Los Angeles. Fry Me to the Moon.

22.40 Spin City. Demande en marlage (v.o.).

20.50 La Mort au bout des doigts. O Piemico Solinas [1 et 2/2].

21.00 Une grosse bouchée d'amoun

23.30 Caravane, Jean-Pierre Blanc, TV 5

20.30 Star Trek, la nouvelle génération. Le nième degré. Canal Jimmy

20.40 Halifax, Malades et surdoués. BTL 9

20.45 Les Cinq Dernières Minutes. La Ballade de Menardeau. Série Club

22.15 Presque parfaite. Qui a deux maisons (v.o.). Canal Jimmy

23.35 Father Ted. Deux pieds dans la tombe (v.o.). Canal Jimmy

0.00 New York Police Blues, Quand la haine tue (v.o.). Canal Jimmy

qui valait trois milliards. 13° Rue

0.10 Soirée Super Jaimie - L'homme

### **NOTRE CHOIX**

RADIO-TÉLÉVISION

MERCREDI 10 JUIN

20.45 Arte « Les Mercredis de l'Histoire » Il n'est pas indispensable d'avoir vu les quatre premiers épisodes de la série documentaire « Israēl et les Arabes, la guerre de cinquante ans », produite par Brian Lapping, pour suivre les deux derniers. Le cinquième volet traite de la période allant de 1987, quand fut déclenchée l'Intifada palestinienne, à la

réunion de la conférence de paix de Madrid du 31 octobre 1991. Le sixième nous met en présence des acteurs syriens, palestiniens, israéliens et américains du processus de paix. Les auteurs manifestent toujours la même rigueur, le même souci d'accéder aux témoins de premier plan, mais, s'agissant de l'histoire récente, leur tache était rendue difficile par la déjà très grande médiatisation des faits. Travaillant toutefois à froid, ils ont pu recouper l'information, en rapporter les perceptions souvent différentes qu'en ont les protagonistes euxmêmes, et accéder aux confidences

de la petite histoire, qui influé si

souvent sur la grande. - M. Na. ■ 21.00 France 2 Une grosse bouchée d'amour Sophie, chef cuisinier au Manoir, vient d'obtenir la première « Fourchette d'or » décernée à une femme. Ravissante, dotée d'agréables rondeurs, elle considère la cuisine comme un art de vivre et de partager. Jusqu'au jour où elle apprend que son mari, Alain, a une aventure avec une décoratrice filiforme... Sophie se trouve soudain grosse. Mené à un rythme enlevé, ce téléfilm de Michaëla Watteaux se laisse regarder de bout en bout. Les interprètes - Christine Citti (Sophie), Jean-Mi-

### PROGRAMMES

### **TÉLÉVISION**

18.20 Exclusif. 19.00 Le Bigdil. 19.50 Ushuaia de

19.52 Le Journal de l'air. 20.00 Journal, Coupe du monde, Météo. 20.45 Mondial 98, Marcc - Norvège. 22.55 52 sur la Une. Top models après la gloire. 0.00 Minuit sport. 0.35 TFI nuit, Météo.

FRANCE 2: 17.30 et 1.10 Mondial 98. R/esil - Eco 19.25 Football.

19.50 et 20.50 Tirage du Loto.

19.55 Au nom du sport. 19.56 et 20.40 Métén. 20.00 Journal, Coupe du monde 21.00 La colrée continue. Une grosse bouchée d'amour, TAMHIM. Michaela Watteaus, 22.45 Ca se discute,

Qu'est-ce qui gêne chez les gros ? 0.50 journal, Météo.

18.20 Questions pour un champion. 18.50 Un livre, un jour, 18.55 Le 19-20 de Pinformation, Météo.

20.20 Tout le sport. journal de la Coupe, Consomag. 20.50 Dalida, passionnément.

0.15 La Case de l'oncle Doc. Isanga.

17.30 Mondiai 98, Brésil - Ecosse. En clair jusqu'à 21.00

1.00 > Les Enfants volés = 9
Film, Gianni Amelio.

20.15 Le Journal de François Pécheux. 20.48 Galden Foot. 20.50 Mondial 98. Maroc - Norvège.

23.10 Multiplex foot. 23.55 Vivre avec... Handicap et réinsertion sociale.

19.30 Nulle part ailleurs. Invités : Matthieu Ricard,

23.00 L'Effaceur. Flim: Charles Russell. 0.50 Wonder mai 68.

PROGRAMMES

19.00 Av nom de la lol. 19.30 7 1/2. Its s'en foot ? Trash Media · Italie, Fuori Orario. 30.00 Les Animaux dans la ville. 20.30 8 1/2 Journal.

20.45 Les Mercredis de l'Histoire Israel et les Arabes, la guerre de cinquante ans [5/6] : 1987-1991 - Les négociateurs obstinés. El 35 Les Cent Photos du riècle. La fileuse, photo de Lewis Wickes Hind

21.45 Musica.
Hans Schavernoch: Carnet de notes.
Falling Angels. Ballet. Jiri Kylian.
23.00 Profil. L'Affaire Willy kessels. 0.05 La Lucarrie. Non-voyances. 1.00 Histoire d'Adrien 
Film. Jean-Pierre Denis.

### M 61

19.00 Los Angeles Heat, 19.54 Le Six Minutes, Météo. 20.10 Une nounou d'enfer. 20.40 Décrochages info, Element Terre. 20.50 La Mort au bout des doigts. Téléfilm. O Piemico Solinas (1 et 2/2).

### RADIO

FRANCE-CULTURE 20.00 Les Chemins de la musique. Histoire du rock III. [3/5], Lou Reed.

20.30 Agora. Francis Christophe (Birmane, la dictature du pavot). 71.00 Philambule, 22.10 Fiction, Unitrui de de de T. Chabrol 23.00 Nuits magnétiques,

### FRANCE-MUSIQUE

20.00 Concert. 21.15 Concert. Par le Quatuor à cordes Diotima : Œuvres de Ives, 22.30 Musique pluriel. Œuvres de Mion, Jakubowski. 23.07 Les Greniers de la mémoire. Hommage & Reynaldo Hahn.

RADIO CLASSIQUE

20.40 Les Soirées, Scholl, contre-tenor, Martin; luth, Pluhar, harpe, Dobtcheff, récitant, Œuvres de Dowland,

recitant. Œuvres de Dowland.
Campion.

22.30 Les Soirées... (suite).

Des Kreiderbeis (« Le Cercle de craie»),
opéra de Zemlinsky, par l'Orchestre
symphonique de la Radio de Berlin, dir.
Soltess.

### **FILMS DU JOUR**

14.55 Pauline à la plage III I Eric Rohmer (France, 1982, 95 min). Guy Lefranc (France, 1951, N., 95 min).

Cinétoii 18.05 L'assassin habite an 21 M M Henri-Georges Clouzot (France, 1942, N., 85 min). Cinétolle

19.00 L'Année dernière à Marienbad 🗷 🗷 🖩 

**GUIDE TÉLÉVISION** 

21.35 et 23.15 ➤ De quoi j'me mêle. Le foot, un sport de gonzesses. Arte

MACAINÉS

11.00 Arret sur images. Daniel Cohn-Bondit se decrypte. La Cinquièm

13.00 Envoyé spécial.

Spécial Coupe du monde.

Génération tricolore.

L'argent de la Coupe. Le roi Pelé. TV 5

15.00 Les Documents de Savoir plus.

17.00 et 23.00 De l'actualité à l'Histoire.

et les amanes.

17.00 Le Gal Savoir.
L'extrême droite est il soluble ?
Invités : Jear-Christophe Cambadélis,
François de Closets, Eric Brança, Guy
Paris Première

19.00 Le Magazine de l'Histoire. Avec Jean-Michel Gaillard, Maurice Vaisse, Pierre Marchand. Histoire

19.00 Rive droite, rive ganche.
Best of. Paris Première

20.00 20h Paris Première, Best of. Invites: Barbara Hendricks, Amélie Nothomb, Fiorence Arthaud, Nilda Fernandez. Paris Première

20.65 Temps présent.
Football, l'opium du peuple, Meutre au vatican. Le setcie en image :
Debarquement en Normandie.
TSR

22.15 Paroles de femmes. Avec Marie-Claude Pietragalla. TMC

23.55 Saga-crités, Libre arbitre. France 3

17.15 Budapest 56, détaite et victoire. Odyssée

19.30 Nulle part ailleurs. Invite: Mick Hucknall.

22.25 Faxculture. Foot et culture.

23.30 Francotolies

de Montréal 1996.

DOCUMENTAIRES

17.05 Prisons anglaises.

17.55 Bes Shetland. La mer nourricière.

Trust et antitrust. La Républi et les affaires.

13.00 Les Dossiers de l'Histolre.

La tentation terroriste.

'hôcital des enfants.

Larmes à gauche.

20.05 La Vengeance d'une femme **3 2 3** Jacques Doillon (France, 1989, 115 min).

TV 5 20.50 La Veuve Couderc 🗷 🗷 🗷 Pierre Granier-Deferre (France, 1971, 95 min). France 3 20.50 Romuald et Juliette 2 1 Coline Serreau (France, 1988. . . . 125 min). 21.00 Broadway Danny Rose **2 2 2** Woody Allen (Etan-Unis, 1983, N., v.o., 90 min). Paris Première 21.30 Un homme parmi les loups ■ ■ Carrof Ballard (Etats-Unis, 1983, 110 mln). Disney Channel

18.00 Les Grandes Enigmes

18.05 Plongée en profondeur

18.30 Danse avec les dauphins.

18.45 Underground USA. [8/14]. Sans abris - Basket de rue à Brooklyn.

avec Michael Tippett.

Le foot, un sport de gonzesses ? Arte

20.00 L'Architecte Zaha Hadid.

20.40 ➤ De gnoi i'me mêle.

20.45 Ladakh, un désert

dans le ciel.

21.10 Trafic de drogue,

21.55 ▶ Stades.

la piste tranienne.

22.45 Coupe du Monde 98:

l'envers du décor.

23.15 Nouvelle-Calédonie. [2/2].

23.40 Les Grands Compositeurs. [8/12]. Brahms.

0.30 La Montée au pouvoir des

SPORTS EN DIRECT

15.00 Tennis. Tournoi messieurs du Queen's. 4º journ

MONDIAL 98

LES CODES DU CSA:

17.15 Italie - Chili. Groupe B.

٦VS

Signalé dans « Le Monde
Telévision-Radio-Multimedia ».

To ne put voir.

The pus manquer.

The public chaque semaine, dans son supplément daté dimanche-handi, les protes de la radio et « accompagnés du code Showview » ceux de la télévision ainsi qu'une selection des programmes du câble et du satellite.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

The public adulte ou interdit aux moins de 16 ans.

0.10 Le Vieux Pécheur.

21.55 ► States.

22.10 The Art Ensemble of Chicago,

Muzzik

0.20 Chemins de fet. [1/12]. New York-Los Angeles, côte à côte. Planète

2.05 Hockey sur glace. Stanley Cup. Match nº 2. Canal +

Au parc Lescure, à Bordeaux. 17.30 Coup d'envoi. 17-1 - Eurosport

17.30 Italie - Chili. Canal + - RTBF 1

femmes. (3/3). Les plonnières. Téva

19.00 A la découverte

19.50 Conversation

19.20 Twist.

de la forêt.

avec les Russes.

de l'Histoire. Prodiges et miracles. La Cinquième

Disney Channel

La Cinquiè

Planète

Odvssée

Odyssér

Odyssée

Arte

21.50 De l'or en barres II II. Charles Crichton (Grande 1950, N., v.a., 80 min). 21.50 Judith Therpauve 
Parick Chéreau (Franca, 1978, 125 min).

22.15 Pas de larmes pour Joy III II ken Loach (Grande-Bretagne, 1967 v.o., 100 min). Canal Jir 0.00 Le Magicien 🗷 🗷 Rex Ingram (Eta -Unis, 1926, N.

20.45 Cameroun - Autriche, Groupe B.

21.00 Cameroun - Autriche. France 2 - Canal +

de la buerta. Madrid 1995. Muzzik

Mise en scène. Ingmar Bergman. Dir. Kjell Ingebretsen.

20.30 La Cavalière.
Philippe Monnier [1 et 2/2]. Festival

Parls Première

Série Club

Série Club

TSR

13°,Rue

13º Rue

Téva

Au Stadium de Toulouse. 21.00 Coup d'envol.

MUSIQUE

18.00 Sonny Rollins. Montréal 1982.

20.00 Astor Piazzolla

à Lisbonne.

21.00 Zarzuela: La alegria

22.30 Solti. Barenboim et Schiff

Jouent Mozart.

23.50 Les Bacchantes.

TELEFILMS:

22.40 Made in America. Sur le coup de minuit. Charles jarrots.

22.55 L'Homme de sable. A Turi Meyer.

18.35 Chicago Hospital,

19.20 Deux files à Mlami.

20.13 Chapeau melon

20.35 Les Envahisseurs. Les possédés.

20.50 Julie Lescaut. Police des viols.

21.00 Après la guerre,

21.35 Code Quantum.
Aux portes de la mort.

22.00 American Gothic. La vérité.

21.40 Urgences. Pères et fils.

22.6 New York Undercoves.

23.15 La Loi de Los Angeles. El Sid.

23.30 Deur Ilics I Miami.

23.10 Total Security. Look Who's Stalking (v.o.). Série Curb

la vie à tout prix. L'ami en question.

et bottes de cuir. Le piège à rats idéal (v.o.). Le retour du traître (v.o.).

20.45 Timide et sans complexe. Savage Says There is no Free Lunch.

20.55 Les Cordier, juge et flic. O Cécile mon enfant.

si tout va bien. [3 et 4/7]. Histoire

SÉRIES :

19.00 Bonanza. Le déserteur.

22.40 Concertos de Vivaldi.

0.55 Les Beiles de nuit ■ ■ René Clair (Franco, 1952, N.,

### NOTRE CHOIX

lents. - K. N.

JEUDI 11 JUIN

chel Dupuis (Alain) - sont excel-

• 15.00 Histoine Après la guerre, si tout va bien

### Un doux rêveur dans la Roumanie de 1939

DANS les années 80, les miniséries produites par les chaînes britanniques rivalisaient de prestige et de somptuosité. Ces télésuites fort onéreuses (entre 6 à 8 millions de livres) étalent souvent adaptées de best-sellers. ITV diffusalt Retour au château (1981, d'après Brideshead Revisited, d'Evelyn Waugh) et Le loyau de la couronne (1984, d'après Le Quatuor indien, de Paul Scott), Channel Four présentait Pavillons lointains (1984, d'après Far Pavilions, de la romancière M.M. Kaye) et la BBC Après la guerre, si tout va bien (1987). Inspirée de Fortunes of War, d'Olivia Manning, une saga comprenant The Balkan Trilogy (dont les deux premiers volumes viennent d'être traduits aux éditions Nil) et The Levant Trilogy, cette dernière série (7 x 50 min) raconte le destin d'un couple anglais pris dans la tourmente de la se-

conde guerre mondiale. En 1939, Guy Pringle, un jeune professeur accompagné d'Harriett qu'il vient d'épouser, arrive à Bucarest pour y donner des conférences. Ce brillant universitaire est un idéaliste marxisant, un doux rêveur qui se réfugie dans la lecture de Shakespeare, indifférent aux événements - il monte la pièce Troilus et Cressida alors que la Wehrmacht entre à Paris - et aux personnes qui l'entourent -il ne réalise pas l'amour que lui porte un acteur homosexuel. Au fil des événements, la douce et sensible Harriett se rend compte que son mari est un faible et un égoiste. Devant l'avancée des troupes allemandes, le couple fuit et se réfugie en Grèce, puis en Egypte, et Harriett ira jusqu'à Damas. Au cours de leurs pérégrinations, ils croiseront un certain nombre de personnages: expatriés (dont le prince Yakimov, un pittoresque et émouvant pique-assiette), diplomates,

Guy est interprété par Kenneth Branagh et Harriett par Emma Thompson au début de sa carrière, qui se révélait déjà une très grande comédienne.

réfugiés, espions, politiciens...

### Jean-Jacques Schléret

\* Première diffusion des épisodes suivants les jeudis 11, 18 et 25 juin à 21 heures.

### **TÉLÉVISION**

13.50 Les Feux de l'amour. 14.45 Arabesque. 15.40 Dynastie. 16.35 Sunset Reach.

17.00 et 0.50 CD Tubes. 17.05 Vidéo gag Coupe du monde. 17.15 Mondial 98. Italie - Chill. 19.50 Lishnata déconverte.

19.52 Le journal de l'air. 20.55 Les Cordier, Juge et flic. Cécile mon enfant O. 22.40 Made in America.

Sur le coup de minuit. Téléfilm. Charles jarrott. 0.20 Les Rendez-vous de l'entreprise. 0.55 TF1 muit, Météo.

### FRANCE 2

13.50 Le Renard. 14.55 Dans la chaleur de la nuit. 15.45 Tiercé. 15.55 La Chance aux chansons 16.45 Cooper et nous. 17.15 Une fille à scandales. 17.40 Priends. Celul qui a un rôle.

18.10 Les Dessous de Veronica. 18.46 Un livre, des livres. 18.45 Qui est qui ? 19.15 1 000 enfants vers l'an 2000. 19.25 C'est l'hourd. 19.55 Au nom da sport.

19.57 Mc160. 20.00 Journal, Météo, Point route. 21.00 Mondial 98. Cameroun - Autriche. 22.55 Football. 23.10 Expression directe. PS.

23.15 Le Juge de la muit. O. 0.05 Journal, Météo. 0.20 Mondial 98. Italie - Chili.

### FRANCE 35

13.40 Parole d'Expert. 14.30 Aléas. 14.58 Questions au gouvernement. 16.05 Le Magazine du cheval. 16.40 Les Minikeums.

17.45 Je passe à la télé. 18.20 Questions pour un champion. 18.48 Un livre, un jour. 18.55 Le 19-20 de l'information 20.00 et 22.25 Météo.

20.05 Benny Hill. 20.20 four le sport.
20.25 Le Journal de la Coupe.
20.25 La Veuve Couderc III III
Flim. Pierre Granier-Deferre.
22.40 Soir 3.

23.10 Multiplex foot 23.55 Saga-dtés. Libre arbitre.

74.00 Philometric. Film. Jon Turnettaub 16.00 Rustlet NBA. Finals. Chicago - Utah. Résumé match nº 5. 16.30 Coupe du monde 1998. 17-30 Mondful 98. halle - Chill.

► En clair jusqu'à 21.00 1930 Nulle part allleurs. Invite: Mick Husbrall. 20.15 Le Journal de François Pécheux. 20.48 Golden Foot

20.50 Mondial 98. 23.00 l'ai horreur de l'amour 🗷 Film. Laurence Ferreira Barbosa. 1.08 Art. Deux mots.

### LA CINQUIÈME/ARTE!

13.15 Le Journal de la santé. 13.30 D'ici et d'ailleurs, 1430 La Cinquième rencontre... Justice et société, 14,35 Paris crack : urgence. 15,25 Entretien. 16.00 Les Lumières do mosic-hall.

16.30 Modes de vie, modes d'empiol. 17.00 Cellulo. 17.30 100 % question 18.00 Les Grandes Enigmes

de l'Histoire. 1830 Le Monde des animaux 19.00 Au nom de la loi. 19.30 7 1/2. ART. A tous prix. Trash Media : Ecossa, Phantasy TV.

20.00 L'Architecte Zaha Hadid. 20.30 8 1/2 Journal. 20.40 ▶ Soirée thématique OFF de ga 20.45 Elles sont vraiment

phénoménales. 21.35 et 23.15 Débar. 22.20 Algérie, les crampons de la liberté... 0.00 Le Magicien 
Fitm muet de Rea Ingram.

1.30 Music Planet. Maceo Parker: My First Name Is Maceo.

13.35 Metritre en trois actes. Téléfilm. Gary Nelson. 15.20 Les Anges du bonbeut. 16.20 Deux millions de dollars dans un fauteuil. Teléfilm. Yves Lamoureux. 18.05 Models Inc. Aveux. 1855 Los Angeles Heat. 1954 Le Six Minutes, Météo 20.16 line normon d'enfer.

20.40 Décrochages info, Passé simple. 20.50 Romuald et Juliette II II Film. Coline Serreau, 22.55 L'Homme de Sable. Téléfilm. à Turi Meyer.

0.40 Les Rues de San Francisco

### RADIO

### FRANCE CULTURE 20.00 Les Chemins de la musique.

Histoire du rock III. [4/5]. Robert Wyatt. 20.30 Agora. Marie-Claire Beltrando-Patier (Histoire de la musique). 21.00 Lieux de mêmoire.

22.10 For intérieur. oe, écrivair. 23.00 Nuits magnétiques. Lisbonne en trompe-l'œil. [3/4].

### 0.05 Du jour au lendemain. Kenneth White (Les Finisterre de l'espnt). FRANCE-MUSIQUES --

### 19.35 Prélude. 20.00 Concert. Par le Quatuor Keller : œuvres de Bartok, Webern, Stravinsky, Janacek

21.15 COBCERL Par FOrchestre du Festival de Budapest, dir. Ivan Fischer: Rhopsodie hongroise nº 3, de Liszt; Ainsi parlait Zarothousro, de R. Strauss. 22.30 Musique piuriel. Œuvres de Curschmann, Dusapin

### RADIO-CLASSIQUE

19.30 Classique affaires-soir. 20.40 Les Soirées. La société nationale de musique. Œuvres de de Castillon, Saint-Saër Indy, Chausson, Debussy.

arope

38 F

nce

3000

Treatise le la contraction de  drepnises free are

elle.

unpots legs

1 40 % 165 . 150

a Daris

7 NAME OF

According to the

y91 4 111 *4* 

أتناهيب للغيد يهج

 $Q_{\rm sol}(G) = V(S) = V^{\rm sol}$ 

100

ji kalbulu s

14-20

gas Grade .

 $(\underline{\omega}_{m,n})^{d}_{n}(x_{n})^{d}_{n} = \underline{\mathcal{D}}^{n}_{n}(x_{n})^{d}_{n} = \underline{\mathcal{D}}^{n}_{n}(x_{n})^{d}_{n}$ 

2 102 1

. - ''

- - :

----



9

III-

105

gne'

re-

Jue

alo-

ire-

. Le

érer

10U-

irto,

ilstes

on de

:ndra

m. La nt les

ISTES-

· « les

nai de

du Ja-

s reia-

intacts

tes sur

de dé-





res?

Vichy?

:?

s:

Rousso

### Quinze jeunes en garde à vue après les incidents de la fête du Mondial

La fête du football a été émaillée d'incidents, mardi 9 juin à Paris à partir de 22 h 30, quand des projectiles ont commencé à être jetés sur le barrage de police installé au niveau du rond-point des Champs-Elysées afin de filtrer l'accès au spectacle donné place de la Concorde. Un commissaire, victime d'un traumatisme crânien après avoir été atteint par une cannette de bière, et un capitaine de police, ont été hospitalisés, tandis que vingt-quatre policiers ont souffert de blessures

Les incidents se sont prolongés dans le quartier des Champs-Elysées, notamment place de la Madeleine où des véhicules privés en stationnement ont été dégradés. Vingt-trois jeunes gens ont été interpellés dans les heures suivantes par les policiers dont quinze - des Français en majorité, ainsi que deux Ecossais - ont passé la nuit en garde à vue dans les locaux de la police Judiciaire.

■ ÉTHIOPIE-ÉRYTHRÉE : les forces érythréennes ont lancé, mercredi 10 juin, une attaque sur le front de Badme-Shiraro, à 300 kilomètres à l'ouest de Mekelé (nord), seion un communiqué du gouvernement éthiopien. - (AFP.)

■ POLICE : une unité de policiers circulant en patins à roulettes a été créée, mardi 9 Juin à Paris, afin de « prévenir et encadrer » les différentes manifestations de rollers qui attirent des milliers de personnes dans la capitale en fin de semaine.

MARIAGE : la ministre de la Justice, Elisabeth Guigon, a défendu, mardi 9 juin, à l'Assemblée nationale, le principe d'un pacte ou d'un contrat permettant à des couples non mariés, notamment homosexuels, d'organiser leur vie commune. Elle a, en revanche, estimé que ce contrat ne devait pas être signé à la mairie et « qu'en aucun cos le mariage ou la filiation ne [devait] être menacés ».

■ INCINÉRATION : les mesures réalisées sur l'incinérateur du Havre ont révélé des taux de dioxine entre 16 et 78 nanogrammes par m<sup>3</sup> de dioxine alors que la norme européenne est de 0,1 ng/m<sup>3</sup>. Le maire (RPR) du Havre, Antoine Ruffenacht, a annoncé, mardi 10 juin, son intention de fermer l'usine si le ministère de l'environnement confirme que la dioxine étnise est nocive pour la santé des Havrais.

### Société des rédacteurs du « Monde »

LES ASSOCIÉS de la Société des rédacteurs du Monde, société civile à capital variable, sont convoqués, conformément aux statuts, jeudi 25 juin à 15 heures, pour leur assemblée générale ordinaire. Cette réunion se tiendra à l'institut agronomique de Paris (amphithéâtre Risler), 16, rue Claude-Bernard, Paris-5. Ordre du jour : 1. Mouvement d'associés ; 2. Rapport d'activité du conseil d'administration; 3. Approbation des comptes; 4. Quitus au consell d'administration ; 5. Vote de résolution ; 6. Election de deux administrateurs ; 7. Pouvoirs à conférer ; 8. Questions diverses.

Tirage du Monde daté mercredi 10 juin : 505 950 exemplaire:



# 55 % des candidats à la régularisation devraient obtenir des papiers

M. Chevènement estime « injustifiées » les critiques des sénateurs

LE PROFIL de l'immigration illégale en France s'est précisé avec la publication, mardi 9 juin, par le ministère de l'intérieur, du bilan de l'opération de régularisation arrêté au 31 mai, date théorique de la fin de l'instruction des dossiers. Sur 145 000 dernandes déposées, près de 123 000 ont été traitées, parmi lesquelles 57 %, soit environ 70 000, devraient faire l'objet d'une réponse favorable.

Comote tenu de la nature des dossiers en souffrance, considérés comme « plus difficiles », le taux final de régularisation devrait s'établir autour de 55 %. Mais aucun chiffre définitif ne sera comu avant de longs mois. Jean-Pierre Chevènement a finalement indiqué, mardi, devant le bureau national du PS. que le processus devrait être achevé d'ici à la fin de l'été. A Paris, Versailles, Cergy, Marseille, Nancy, Reims et Limoges, de nombreux dossiers sont encore en instance. Le temps nécessaire à l'examen des quelque 30 000 recours déposés contre les refus de régularisation, devrait prolonger encore l'opéra-

Les chiffres publiés mardi éciairent la sociologie et la géographie de la régularisation. L'essentiel des critères de la circulaire Chevènement visait à faire respecter le droit

à «la vie privée et familiale» reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme, Conformément à cette logique, les trois quarts des étrangers régularisés, soit 52 000 sur 70 000, l'ont été en vertu de leurs attaches familiales. Parmi ce type de demandes, le taux de régularisation s'élève entre 80 % et 90 %, le refus étant l'« exception », confirme-t-on place Beauvau.

18 % DES CELIBATARIES

Ainsi, 9 501 conjoints d'étranger en situation régulière, 9 225 familles constituées de longue date, 4 151 conjoints de Français et 665 conjoints de réfugiés ont bénéficié d'un titre de séjour. S'y ajoutent 18 566 parents étrangers d'enfants nés en France, 5 999 enfants mineurs qui avaient rejoint leurs parents sans respecter les règles strictes du regroupement familial et 4095 jeunes étrangers nés en

Ces chiffres concernent des étrangers dont la vie en France est inéluctable. Conséquents, ils reflètent en grande partie l'hétitage des lois Pasqua de 1993, qui avaient multiplié les situations de type « ni régularisable, ni expulsable », auxquelles il est aujourd'hui partiellement mis

Quant aux célibataires « sans

charge de famille », point de tension central de la circulaire, ils ne constituent que 18 % des régularisés avec 12 393 dossiers. Pour eux, qui ne peuvent se prévaloir de lieus famiux en France et qui font l'objet d'instructions restrictives, le taux d'acceptation tombe, oscillant entre 20 % et 25 %, selon le ministère de l'intérieur.

En revanche, le cas des malades « dont le départ pourrait entraîner des conséauences d'une exceptionnelle gravité » semble avoir fait l'objet d'un traitement plutôt large: 2 827 d'entre eux ont delà recu un titre de sélour (valable uniquement pendant leur traitement).

Les deux demiers cas de régularisation ont concerné les étudiants en cours d'études (1098 personnes) et les étrangers dont le retour au pays serait risqué: 1046 étrangers out bénéficié de cet « asile territorial ». Les Algériens constituent l'essentiel de ce contingent mais un grand nombre d'entre eux se sont vu notifier des refus sur cette base.

Les statistiques de la régularisation, bien qu'encore partielles, réservent quelques surprises quant à la distribution des nationalités. Si nul ne s'étonnera que les principaux pays d'origine soient l'Algérie (14,6 %) et le Maroc (11,2 %), la place des Chinois (9,9 %), notamment en

banileue parisienne était moins attendue. Suivent les Zaîrois (7,3 %) et les Maliens (5,6 %), très concernés par les régularisations à caractère familial, puis les Tunisiens, Turcs et

La diffusion de ce bilan a donné Poccasion à lean-Pierre Chevenement de répondre, mardi, aux « cotiques injustifiées » des sénateurs qui, dans le rapport de leur commission d'enquête publié le même jour, ont dénonce une « régularisation massive » (Le Monde du 10 juin). Le ministre de l'intérieur nie que la régularisation crée un « appel d'air ». précisément parce qu'elle s'est faite « sur critères », il estime que l'identité de 50 000 sans-papiers était connue des précédents gouvernements et que l'existence des « clandestins officiels » dénoncés par les sénateurs n'est donc « pas un fait

поичеац ». 5'agissant des disparités entre préfectures, on convient, dans l'entourage de M. Chevènement que la préfecture des Yvelines se distingue avec 80 % de régularisations accordées mais l'on dément qu'il en soit de même à Paris, où 10 000 décisions, toutes négatives, restent à notifier, faisant cituter la capitale autour de 57 % de décisions positives.

Philippe Bernard

TELENCE SUBJECT

Haggy,

king .

2270

Rose :

Long

●2 MONTPEL TER

(U.S.

وريضانا

patrik: '-

翻译 化

Reserve

**●3** 3000001; €

•4 TOUL OUSE

OZ ZAMY DE MIS

66 LEFE A 121 OF

bul.

94.7

# Le rythme d'intégration au corps de professeurs des écoles va s'accélérer

LES NÉGOCIATIONS engagées entre les syndicats d'enselgnants et le ministère de l'éducation, sur l'intégration des instituteurs dans le corps de professeurs des écoles, se sont poursulvies tard dans la nuit du martis 9 juin et ont repris mercredi au matin. Le texte du relevé de conclusions a été finalisé en dérythme annuel d'intégrations s'accélérera à partir de septembre 1999, faisant passer de 14 850 à 20 735 le nombre de transformations d'emplois d'instituteurs en professeurs des écoles. L'intégration s'achèvera ainsi en 2007, au lieu de 2011.

SI l'ensemble des syndicats Juge satisfaisante cette avancée, plusieurs points restent « délicats », comme la formation, les remplacements et la prise en compte du travail en équipe dans l'évaluation du travail des enseignants. Rien sans contrepartie : tel est, en effet, le principe qui a guidé le gouvernement dans cette négociation qu'il a engagée depuis plusieurs mois avec les syndicats d'enseignants. Ainsi, le ministère, fortement poussé par Matignon, a introduit de nouveaux critères concernant la formation

continue, la scindant en «formation facultative » et « formation obilgatoire ». Les syndicats craignent que cette dernière ne devienne la portion congrue.

D'autres discussions serrées ont concerné l'indemnité spéciale de remplacement (ISSR), qui sera « due pour les jours de remplacement effectif et pour une durée inférieure à huit mois consécutifs ». se-

lon le texte final. Enfin, de nouveaux éléments entrent en jeu dans la progression de carrière des instituteurs. Le relevé de conclusions précise que « le développe-

ment du travail en équipe sera pris seignants ainsi que les contraintes ilées à certaines fonctions ». Alors concours interne ou par liste d'aptitude, « pour cette dernière, les contraintes liées à certaines fonc-

tions (directeurs d'école, affectations en ZEP) » seront également prises ront des avantages liés à la transformation des instituteurs en corps de professeur des écoles, lorsque tion des en- \*; timtégration des actifs sera ache-

Les trois syndicats du premier degré, le SNU-IPP (FSU), le SE-FEN et le SGEN-CFDT ont annoncé leur intention de procéder à une consultation des personnels, qui devrait s'achever fin hun pour le SNU-IPP et le SE, et dans une semaine pour le SGEN. Au début du mois de juillet au plus tard, ces organisations auront fait connaître le point de vue de leur base et envisagent une signature du relevé de conclusions au cours de l'été, en fonction du résultat de la consultation. Ce dossier, ouvert par Claude Allègre dès le mois de septembre 1997, lorsqu'il avait estimé que l'intégration « ne se [faisait] sans doute pas assez vite » et était source d'inégalités dans les écoles, avait foumi aux enseignants l'occasion de deux grèves, le 20 janvier et le 30 avril.

Béatrice Gurrey

### Rouen et « inscrits dans des décisions budgétaires marquées au sceau du redéploiement et du gel de l'emploi public ». La FSU s'indigne, par ailleurs, que les Assises des ZEP (4 et 5 juin)

scène utilisant de façon honteuse de jeunes élèves ».

La FSU appelle à la grève dès la mi-septembre

La Fédération syndicale unitaire (FSU), première organisation syndi-cale de Féducation nationale, a appeké, lundi 8 juin, les personnels à la grève, pour la troisième semaine de septembre. Plusieurs des dix-huit

syndicats nationaux de la FSU, qui compte 185 885 adhérents, envi-

sagent même de « recourir à la grève dès le jour de la rentrée ». Les exi-

gences de réussite des élèves et de démocratisation du système sco-

laire « sont loin d'être prises en compte par le gouvernement », considère

la FSU. Celle-ci en yeut pour preuve les choix faits par les ministres de

l'éducation, repris par le premier ministre lors des Assises des ZEP à

aient été marquées par « une marginalisation voulue de la représenta-

tion syndicale, (...) par des foisifications de documents et par une mise en

### Il fut l'artisan du rapprochement entre l'Eglise catholique et les pays de l'Est

La mort du cardinal Casaroli, ancien « numéro deux » du Vatican

LE CARDINAL Agostino Casaroli est décédé, à Rome, mardi 9 juin, à l'age de quatre-vingt-trois ans (Le

Il avait quelque chose de félin dans la démarche. La grâce souriante avec laquelle Agostino Casaroli descendait d'un avion ou suivait le pape dans ses bains de foule n'appartenait qu'à lui. Aisance du geste, caresse du regard, économie de parole : était-il fait pour la diplomatie ou la diplomatie l'avait-elle

Monde du 10 juin).

Ce prêtre lombard, né le 24 novembre 1914 à Castel San Giovanni près de Bologne, avait été choisi le 30 avril 1979, à la mort du cardinal Villot, comme secrétaire d'Etat, c'est-à-dire « numéto deux » de l'Eglise catholique. Il avait quasiment les pleins pouvoirs sur une Curie dont le fonctionnement au jour le jour n'était guère la préoccupation première de Jean Paul II.

Le cardinal Casaroli avait reçu du pape, le 9 avril 1984, un mandat d'interlocuteur privilégié des gouvernements civils. Il s'agit, écrivit à cette époque Jean Paul II, d'« exercer en notre nom (celui du pape) les pouvoirs et les responsabilités inhérentes à notre souveraineté temporelle sur cet Etat ». Sa délégation de

pouvoirs devait encore s'étendre lors de la réforme de la Curie en 1986. C'est à ce moment qu'on a commencé à qualifier, un peu abusivement, Agostino Casaroli de « vice-pape ».

La personnalité forte de Jean Paul II a pourtant réduit le rôle du secrétaire d'Etat à celui d'un exécutant et on lui a souvent prêté des divergences avec le pape sur l'attitude du Saint-Siège à l'égard des régimes latino-américains ou sur celle de Jean Paul II à l'égard des pays de l'Est, jugée trop intransigeante.

LE « KISSINGER » DE PAUL VI C'est lui qui a négocié avec le gouvernement italien le nouveau concordat, signé le 18 février 1984, mettant fin aux accords du Latran, traduisant des liens nouveaux entre une Italie devenue démocratie pluraliste et une Eglise catholique qui, notamment depuis le concile, a renoncé à toute prétention de

contrôle politique. C'est en mai 1963 que Jean XXIII sort de l'ombre ce jeune diplomate formé à l'académie pontificale, habile dans l'usage des langues (il en comnaissait sept), pour une délicate mission à Budapest, en Hongrie. C'est une première dans un pays communiste. Le contentieux y est

tel avec l'Eglise que le cardinal Mindszenty a dû trouver refuge, après les événements de 1956, dans une chambre à l'ambassade américaine, où il se considère comme pri-

En 1967, Mø Casaroli devient le premier secrétaire du conseil pour les affaires publiques de l'Eglise. Véritable ministre des affaires étrangères, il ne va pas tarder à être appelé le « Kissinger » de Paul VI par les médias du monde entier. Le prélat romain sillonne la planète, de Madrid à Varsovie, de Cuba au Viet-

Ce sont ses missions diploma-

tiques dans les pays communistes qui vont le signaler comme le champion de la nouvelle « Ostpolitik » du Vatican. En septembre 1964, il retourne à Budapest signer cette fois, avec le ministre des cultes, un acte bilatéral solennel ouvrant la voie à un dialogue. Mo Casaroli sera encore en Tchécoslovaquie en févner 1965, pour négocier la libération du cardinal Beran et la nomination, comme administrateur apostolique de Me Tomasek, futur cardinal archeveque de Prague. Paul VI l'envoie, moins d'un an plus tard, à Belgrade pour signer un protocole de six pages avec le gouver-

Le 25 février 1971, il s'envole pour Moscou afin de signer le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Il se rendra plus tard à Cuba, puis à Varsovie pour conclure l'établissement de contrats réguliers entre le Saint-Siège et la Pologne. Aucune critique ne le désarme, aucun refus ne le rebute. Il apprend le chinois, dans l'espoir de négociations avec Pékin qui parachèveraient sa politique d'ouverture à l'Est, mais là il se heurte à des portes termées.

A tous ceux qu'il reçoit dans son bureau du troisième étage du Vatican, Me Casaroli explique inlassablement sa politique, mais c'est en 1975, à la conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe, qu'il s'est le mieux expliqué sur le sens d'une diplomatie pontificale: « Le Saint-Siège peut activement et officiellement collaborer avec les Etais, seulement sur le plan bilatéral, en ce qui concerne la vie religieuse, mais il peut le faire au service de causes communes à tous : la paix, la collaboration entre les peuples. l'aide aux nations en voie de développement. Autant de questions où l'aspect moral, s'il n'est pas prétminent, est présent. »

Henri Tincq





### LES TEMPS FORTS

Le match d'ouverture de la Coupe du monde oppose, mercredi 10 juin, à 17 h 30, au Stade de France, le Brésil, tenant du titre, à l'Ecosse, qui n'est jamais parvenue

2 MONTPELLIER La douxième rencontre de la journée (groupe A) se dispute au stade de la Mosson, à 21 heures, entre le Maroc et la Norvège.

d'une phase finale (groupe A).

**3** BORDEAUX Dans le groupe B, l'Italie de Paolo Maldini, de Roberto Baggio et de



Fabrizio Ravanelli entre en compétition, jeudi 11 juin, au Parc Lescure de Bordeaux, à 17 h 30, contre le Chili, avec ses

Le deuxième match du groupe B oppose le Cameroun, entraîné par Claude Le Roy, à l'Autriche, emmenée par son attaquant Anton Poister, au Stadium municipal de Toulouse, à 21 heures.

9 5 SAINT-DENIS Animations et cuisines du monde de 13 heures à minuit au Village du monde, stade Nelson-Mandela; deux tranches musicales : de 13 heures à 18 heures, les Roses noires ; de 20 heures à 21 heures,

● 6 TÉLÉVISION Le match d'ouverture Brésil-Ecosse, au Stade de France (17 h 30), est retransmis, mercredi 10 juin, sur TF 1 et Eurosport, à partir de 17 h 15, et sur Canal Plus, à 17 h 30. Maroc-Norvège (21 heures) est diffusé par TF 1 à partir de 21 h 45 et par Canal Plus, à 21 heures. Jeudi 11 juin, Italie-Chili (17 h 30) est sur TF 1, à partir de 20 h 45, et Canal Phrs. à 17 h 30. Cameroun-Autriche (21 heures) est diffusé par France 2 et Canal Plus, à

# Et maintenant le géant brésilien

LES POLITIQUES s'en mêlent. Donc la Coupe du monde a commencé. Finis les stages, les colloques, les matches amicaux, les bobos à l'âme et au mollet. Exclus les coups de boule dans les vestiaires et les joutes à l'Assemblée nationale. Tous au stade et à la buvette! Place au jeu et aux pronos-

Le roi Pelé doute de son Brésil et vote pour l'Espagne. Jacques Chirac et Tony Blair ont sorti leur agenda pour y noter, au 12 juillet, une rencontre au sommet francoanglaise au Stade de France : Helmut Kohl va faire une infidélité à sa nude campagne électorale pour venir saluer son équipe et a fait savoir qu'il avait bloqué les dates des demi-finales et de la finale. Nelson Mandela a écrit « des petits mots » à ses Bafana Bafana. Lionel Jospin assistera aux rencontres de la France, « i'espère jusqu'à la finale ». C'est-à-dire, dans ce cas d'école, à sept reprises.

D'autres personnalités auraient pu se taire. Carlos Menem, par exemple, qui a pétrifié son pays en affirmant que l'Argentine est favorite. « Nous sommes maintenant certains de perdre », a réagi, abattu, un commentateur. Le président porte la poisse. Chaque fois qu'il soutient son équipe, une catastrophe sportive suit.

Le jeu commence, enfin. Au Stade de France, le Brésil affronte l'Ecosse. Quatre-vingt mille personnes et des milliards de téléspectateurs attendent de cette vraie cérémonie d'ouverture que les champions du monde en titre donnent le ton de la fête. Le temps est annoncé pluvieux. L'adversaire déterminé. Toutes conditions réunies pour prouver qu'on entre enfin dans le réel de la 16 Coupe du monde. Sans oublier évidemment qu'en province aussi on ouvre. A Montpellier, deux ambitions, deux styles, deux continents, se défient que hooligans, ils ont inventé par Maroc et Norvège interposés. Ces bonnes intentions n'empêchent pas les premiers coups bas. Les spécialistes avaient salué le

fair-play général saluant la facile élection du nouveau président de la Rédération internationale (FIFA), Joseph Blatter. Il a suffi d'un jour pour que cela dégénère. Le Suisse a « catégoriquement démenti certaines rumeurs malveillantes de manipulation » du scrutin. Il pourrait y donner des suites judiciaires. En coulisses toujours, les dépu-

tés français ont tenu à préciser que leurs travaux continueront « normalement et avec sérieux » durant la compétition. Out en doutait, sinon eux-mêmes? Ils ne se sont d'ailleurs pas dissipés quand Moussa l'Africain, un des quatre géants, a paradé sous leurs fenêtres, en plein débat d'orientation budgétaire.

LA « DÉROUTE JOYEUSE »

Un million de personnes étaient attendues dans les rues de Paris, au soir du mardi 9 juin, pour suivre la Rête du football. Selon la police, elles ne furent que 200 000, à 21 heures. Mais, s'il faut en croire TF1, 800 millions de téléspectateurs dans le monde ont suivi la retransmission, cinq heures d'un défilé cios par le lâcher d'un ballonsphère argenté. Un défilé plus géant que génial. La fête s'est achevée par des incidents, jets de boutellles contre grenades lacrymogènes. Vingt-cinq policiers out été blessés, dont l'un grièvement. Vingt-trois personnes ont été inter-

A Toulouse, 25 000 personnes ont assisté au concert gratuit du Ja-maïcain Jimmy Cliff. Ailleurs, des scènes cocasses ont donné un avant-goût de foot, comme la vision de ces supporteurs écossais débarquant en masse et en kilt du turmei sous la Manche. Plus fétards

après une ribambelle de revers

sportifs – le merveilleux concept de

Les Français d'Aimé Jacquet, eux,

partagent assez peu ce concept.

Depuis plusieurs jours, ils multi-

plient les déclarations pour annon-

cer ce qu'on ose appeler le

« concept de la victoire triste ». Au-

trement dit, ils affirment avoir opté

pour un football réaliste, à l'ita-

lienne, se fondant sur cette théorie

que pour gagner, aujourd'hui, il

faut d'abord ne pas perdre. Le

truisme est intéressant, mais en-

core faut-il en toute hypothèse

marquer un but de plus que l'ad-

versaire. Ce qui ne semble pas ac-

quis, même si on nous donne les

mellieures nouvelles de la meilleure

cheville de France, celle de Zine-

Pour le reste, comme on l'a véri-

fié au rond-point des Champs-Ely-

sées, la police veille. A commencer

par cette première et médiatique

brigade montée sur rollers pour

adapter les déplacements des

forces de l'ordre « à celui des

jeunes ». Une image prompte à

faire oublier que le demier Mondial

du siècle est d'abord placé sous le

signe de l'obsession sécuritaire.

Marqués à la culotte par des membres du RAID et du GIGN, les

joueurs sont bien gardés. Lunettes

noires et vêtements civils, les go-

rilles appliquent les consignes de la

FIFA: dehors les intrus, autrement

Sinon, c'est la routine. Les pflotes

d'Air France sont toujours en

grève, sauf ceux qui l'arrêtent. Le

premier buteur italien recevra

263 bouteilles des meilleurs crus de

la péninsule. Et les protestants de

France viennent d'éditer un dossier

pédagogique sur le thème « foot-

Michel Guerrin

dit tout le monde.

ball et religion ».

dine Zidane.

la « déroute joyeuse ».

### Heureusement qu'il ne plut pas et que Paris est un fameux bateau! AVENUE DE L'OPERA où

opérait notre ami géant bleu, Roméo d'entre King Kong et Robocop, reste la façade de ce qui fut, on le suppose, un grand magasin des temps hausmanniens. Au fronton de l'immeuble, une enseigne en lettres d'or : « Au gagne-

C'était comme du Zola sans Zola. La grande et belle avenue, voulue par le baron, était devenue piétonne. Et cette fois, ils étaient là enfin, Brésiliens vert et jaune, Ecossais bleu et blanc, encore un Instant touristes, déià festifs, Au bonheur des supporteurs. Il faut hair les fêtes quand

nous n'y sommes conviés, à Gulliver-City ou à Mangaville, que pour tenir le rôle des Lilliputiens. Cette grande fête annoncée, cette parade des quatre géants jouant aux quatre coins cardinaux était un spectacle de télévision, pas une fête pour les hommes.

C'est terrible cette manie qu'ont les créateurs aujourd'hui de ne plus penser leur spectacle qu'en Mondovision et leurs personnages qu'en béros de jeux vidéo. Ils font planétaire. Ils font cosmique. Ils font géant. Ils font esbroufe. Ils ont de la modernité le souci d'en mettre plein la vue, et de l'art le goût de faire pompier. Ils inventent une sorte de culture universelle, entre bandes dessinées et totem zapotèque, pleine de gros clins d'œil et de bonnes grosses ficelles.

Zim-boum, zim-boumboum. Entrez, entrez, et vous verrez la parade des géants, entourées des créatures étranges et post-kubric-kiennes. 1998, odyssée du football. La fête du Trône, facon cosmique, ou alors un bal vienne à elle !

costumé, morne et déjeté à la manière manga.

Dieu I Que ce fut lent, long, grand-messe interminable et païenne, peuplée de peuples aussi morts que les temps annoncés! Heureusement qu'il ne plut pas, ou si peu, et que Paris est un fameux bateau! Car de cette balade des géants faite par la télévision, pour la télévision, on ne retiendra qu'une chose : ce tournage en décor naturel, quand Roméo et ses poteaux Moussa, Ho et Pablo tutoyaient les chambres de bonnes et léchaient les toits de zinc gris, aura eu au moins le mérite de montrer Paris tel qu'il est, ville splendide, humaine, faite pour les hommes du temps présent.

Et justement, revenons au temps présent, et à la vraie grand-messe qui va commencer, qui commencait déià mardi soir devant le Gagne-Petit de l'avenue de l'Opéra. L'avenir immédiat s'annonce Stade de France. Plein de fureurs et de bruits, celui des tambours et des cornemuses, orchestre pour une ouverture en fanfare. Gens d'icl, gens de là, on les voit tourner dans Paris depuis plusieurs jours, comme supporteurs en cage. et prendre leur match en pa-

A cette nuance près que, supporteurs brésiliens ou supporteurs écossais: ces gens-là sont formidables. Qu'ils ont apporté le rire et la joie à la semelle de leurs souliers. Qu'ils sont à la fois nos hôtes et nos baladins. Et qu'ils semblent s'être aimablement conjurés pour faire en sorte que si la vieille France, gagne-petit, n'allait pas au Mondial, ils feraient en sorte que le Mondial

res?

Vichy?

PS:

Rousso

urope

**30**/LF

# LE CHIFFRE DU JOUR

C'est l'âge (17 ans et 93 jours au 11 juin) du plus jeune joueur électionné pour ce Mondial, le Camerounais Samuel Eto'o, qui peut faire partie de la formation alignée par



Montpellier, pour affronter Né le 10 mars 1981, Eto'o a fait ses débuts internationaux en Tunisie à eize ans. Sous

eudi 11 iuin à

contrat avec le Real Madrid depuis 1997, il a été prêté à un club de deuxième division espagnole, Leganes, mais plusieurs clubs européens le convoitent d'ores et déjà, dont Bastia. Son compatriote, Rigobert Song, avait été le benjamin de la World Cup 1994 aux Etats-Unis, et était devenu aussi lé plus jeune expulsé d'un match de Coupe du monde. Le Nord-Irlandais Norman Whiteside reste le plus jeune joueur à avoir disputé un match de Coupe du monde, en 1982. Il avait 17 ans et 41 jours.

### **LES ARBITRES**

ITALIE-CHILL Lucian Ousmane Bouchardeau sera l'arbitre de la rencontre Italie-Chili, jeudi 11 juin, au Parc Lescure de Bordeaux, à 17 h 30. Le Nigérien sera assisté du Malien Dramane Dante et du Tunisien Mohamed Mansri.

CAMEROUN-AUTRICHE Le Paraguayen Epifanio Gonzales Chavez arbitrera le match Cameroun-Autriche, Jeudi 11 juin à 21 heures, au Stadium municipal de Toulouse. il sera assisté de son compatriote Celestino Galvan Soto et du Hondurien Elias Salinas Rostran.



L'ANALYSE TECHNIQUE DE RAYMOND DOMENECH

### Cosi fan tutti

berto Baggio.

LE FOOTBALL, une affaire? Des affaires dans le football? Pourquoi voudriez-vous que le football échappe aux travers de notre société? Lorsque argent, pouvoir et gloire sont associés, tous les abus sont possibles, dans tous les domaines. Et l'Italie, qui affronte le Chili, n'échappe pas à la règle. La demière affaire qui agite la péninsule concerne une banale his-

toire de fausses factures sur de faux transferts au sujet de faux joueurs. Rien de bien grave : 4 milliards de lires détournés du fisc. Beaucoup d'Italiens, comme certains Français, pensent que voler l'Etat n'est pas un vol; il ne s'agit en somme que d'une redistribution à la base, qui évite de passer par une administration tatillonne. Le football est une affaire qui concerne tous les Italiens, et ses supporteurs sont les plus compétents des spectateurs. Ils abordent les problèmes tactiques avec plus d'intelligence que partout en Europe. Ils ne se laissent pas berner par deux gris-gris et une alle-de-pigeon. Ils sont très exigeants sur l'attachement des joueurs à leur maillot. Ils ont aussi plus de poids sur les choix sportifs. Prenons, par exemple, l'affaire Ro-

En avril, un sondage révélait que 72 % des Transalpins étaient favorables à son retour dans la sélection, et que 60 % lui attribuaient une place de « joker de luxe » (n'y voyez aucune allusion à qui que ce soit en France). Ces mêmes sondés sacrifiaient Zola pour justifier leur choix. Et que croye 2-vous qu'il se passa? Zola, devant sa télévision, regardera Roberto Baggio sur le banc italien, ou sur le terrain comme « joker de luxe ». Ah! la pression... Zola, auteur d'un but historique en Angleterre, et Casiraghi qualifiant son équipe à Naples contre la Russie, sacrifies sur l'autel du trop-plein, Imaginez, en France, Djorkaeff et Guivarc'h absents de la liste des 22. Impensable! Mais c'est le privilège de nos amis transalpins : ils ont trop d'attaquants. Quel para doxe : alors que tous les spécialistes louent les qualités offensives de la Squadra, Cesare Maldini se vante, lui, de n'avoir pris qu'un but dans les phases éliminatoires Aimé Jacquet doit se retourner dans son lit -; mieux, il crie haut et fort (en janvier) qu'il lui faudrait Djorkaeff ou Zidane en « trequartista » 19 et demi chez nous), un relais milieu-attaque, alors qu'il a Roberto Baggio et Del Piero à son effectir! Il en va un peu de même pour les Brésiliens, qui seront favoris de leur groupe, er: attendant, peut-être, « Le privilège un quart-de-finale contre la France. Et ic vous assure, s'ils sont battus, nous n'en ferons pas une

de nos amis transalpins? Ils ont trop d'attaquants »

# Les Maldini père et fils veulent faire sauter le « Catenaccio »

Italie-Chili. Portés vers l'offensive, le sélectionneur et le capitaine transalpins entendent rompre avec une solide tradition

JAMAIS sans doute capitaine n'aura aussi scrupuleusement assumé sa besogne. Paolo Maldini, trente et un ans, un profil d'angelot souvent contrarié par une mèche de travers, n'est pas de ces ioueurs à qui la vue d'un parterre de journalistes donne des envies de fuite. Armé en toutes circonstances d'un sourire à repousser l'ennemi, il affronte l'obstacle sans même un pas d'élan. Et, agile à éviter la chute, retombe sur ses pieds comme le ferait un chat précipité d'un toit.

Ce mardi 9 juin, il a poussé le premier la porte de la salle de conférence de presse, au stade de Senlis, le terrain d'entraînement du Onze italien, il a salué l'assistance d'un hochement de tête, puis fait entrer les quatre autres joueurs choisis pour le seconder dans sa tâche de porte-parole. Et personne, alors, n'a même songé à regretter l'absence de son père, Cesare, le sélectionneur de la Squadra Azzurra, qui s'était dispensé luimême de cet éprouvant exercice. Paolo ou Cesare, les journaux italiens ne font plus la différence. Peu leur importe l'étiquette, ils savent que le fils a appris tout jeune à porter la bonne parole du père.

biance dans l'équipe est excellente maigré les blessures de certains titulaires, explique le capitaine italien. Notre parcours de qualification n'a pas été irréprochable, mais nous avons l'habitude de ce genre de situations. Et il existe, en Italie, une tradition de bons résultats lors des phases finales de Coupe du monde. Nous allors respecter cette tradition. Franchement, nous serions déçus de ne pas atteindre au moins les demifingles. » Il affirme, sourire à l'appui, que les éprouvantes rencontres de barrage face à la Russie (1-1 à Moscou, puis 1-0 à Naples), en novembre 1997, n'ont pas laissé la moindre cicatrice. Paolo Maldini rassure son monde, promet une « montée en puissance » de l'équipe Italienne et boucle sa démonstration par une solide référence au passé: « Nous avons souvent eu du mal en préliminaires ou lors des rencontres du premier tour, mais l'Italie o touiours visé le titre. Et ce sera encore le cas au cours de ce Mon-

Eternelle Italie, donc. En 1978, elle encaisse dès son premier match, face à la France, le but aiors



le plus rapide de l'histoire de la Coupe du monde. Moins de trente secondes, le temps pour le ballon de s'envoier du pied gauche de Didier Six vers la tête de Bernard Lacombe et achever sa course dans les filets. Mais elle s'en relève. l'emporte sans douleurs et finit quatrième. Quatre ans plus tard, elle est championne du monde. En 1994, elle peine à trouver l'entrée de la « World Cup » américaine, se laisse malmener par l'Irlande dès son premier match dans la compétition (défaite 1-0). Mais la mémoire lui revient à temps et elle ne perd le titre, en finale face au Brésil, one dans l'épreuve des tirs au but. Une forme d'habitude, insiste Paolo Maidini. Un cert faire, préfère son père et sélection-

Cette fois, l'un et l'autre promettent de bousculer la tradition. Appelé à la rescousse en novembre 1997, après les refus polis de Pabio Capello et Giovanni Trapattoni. pressentis tous deux pour le poste. Cesare Maidini n'a pas longtemps ruminé son dépit de n'avoir été qu'un vulgaire « troisième choix ». Un rapide tour du propriétaire a suffi à le rassurer sur l'état de ses troupes. Et le convaincre de l'opportunité d'une réforme de style. Mon équipe possède une solide défense et un milieu de terrain cambatif, explique-t-il. Mais elle compte aussi, pour une fois, une poignée d'attaquants tous capables de

faire basculer un match. Elle jouera

SANS NÉGLIGER LA DÉFENSE

donc l'attaque. Sans jamais négliger la défense. \*

Des noms? Facile. Roberto Bag-gio, trente et un ans, héros malheureux du dernier Mondial (son tir au but manqué avait offert le titre au Brésil), rappelé en sélection à la dernière minute. Alessandro Del Piero, vingt-trois ans, son successeur à la Juventus et dans le Onze national. Christian Vieri, vingt-quatre ans, plus fort que jamais depuis son exil en Espagne, à l'Atletico Madrid. Fabrizio Ravanelli, un autre expatrié, impatient d'en finir avec le premier tour pour iouer à Marseille, sous ses propres fenêtres, un huitième de finale.

Avec eux, Cesare Maldini entend principe du Catenaccio - le « cadenas » italien -, qui lui fait horreur. Ces dernières semaines, son équipe a parfois cédé à ses penchants et hésité à se ruer vers l'offensive. Inquiétant? « Je ne crois pas, répond le fils. Nous avons simplement besoin de temps pour nous trouver sur le terrain. Mais la sauce est en train de prendre, » Défenseur central connu pour sa sûreté et son élégance, il se dit prêt à montrer l'exemple : « Un arrière moderne doit savoir attaquer. Mol, je joue

ainsi depuis dix ans. » Mardi, Paolo Maldini répétait comme un refrain que l'Italie devrait battre le Chili pour s'alléger sans tarder du poids de l'incertitude. «Ce match conditionnera le

Alain Mercier, à Senlis confirmé les craintes de Cesare

## Les joueurs de la Juve frappés de malédiction

POUR BEAUCOUP, il n'en faudrait pas plus pour se tourner vers le ciel et parler de malédiction. Alessandro Del Piero, hil, préfère évoquer la malchance et s'en tenir au seul hasard. Blessé à la cuisse gauche depuis plusieurs semaines. a entendu le selectionneur italien, Cesare Madini, le déclarer inapte pour le match contre le Chili, jeudi Il juin. Du coup, le jeune attaquant rejoint à l'infirmerie trois de ses coéquipiers mis sur

En février, le défenseur Ciro Ferrara a mauguré la série. Fracture de la jambe, au plus froid de l'hiver, trop tard dans la salson pour espérer l'impossible. Fin mai, le gardien titulaire de la Juventus et de l'équipe nationale, Angelo Peruzzi, a quitté l'entraînement entre deux secouristes, le mollet gauche meurtri et l'âme en peine. « Quatre semaines d'arrêt, pas moins », ont certifié les médecins. Avant de rayer d'un trait définitif son nom de la liste des vingt-deux sélectionnés.

Le troisième? Moreno Torricelli, un défenseur. Il traîne une vilaine douleur au pied droit, bêtement contractée lors d'un échauffement sur le terrain de Florence, début juin. Dimanche, un rapide examen à la clinique des Lilas, à Paris, a

Maldini. Moreno Torricelli restera au frais, jeudi, au moment où l'équipe entrera sur la pelouse du Parc Lescure de Bordeaux.

« UN BIEK GRAND MALHEUR.»

Dénominateur commun de ces quatre feuilles de soins : un même club, le messeur du moment, sacré champion d'Italie en mai et finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions. Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Moreno Torricelli et Alessandro Del Piero portent tous, «dans le civil», le maillot noir et blanc de la Juventus Turin. « Un bien grand maiheur », a soupiré Paolo Maldiri, le capitaine de la sélection, et artière du Milan AC. Avant de jurer ses grands dieux qu'il en faudrait sûrement beaucoup plus pour embourber la puissante machine ita-

« Nous avons été malmenés par le mauvais sort, a soutenu Del Piero. Mais je refuse de céder au découragement. Je ne jouerai pas contre le Chili, et J'en suis triste. Mais la compétition est encore longue. Et puis, mon forfait fera peut-être le bonheur de Roberto Baggio. Il a longtemps joué pour la luve. Et le suis heureux de lui

A. M.

Marie La

QAPLY . . .:

4.75%

h-

# « L'Hélicoptère » et « le Matador » font rêver le Chili

Après « son » équipe, la communauté d'exilés de Mérignac accueille ses compatriotes

TENIR deux mois de grève dans les mines de cuivre du côté de Rancagua sous la dictature d'Augusto Pinochet, ce n'était pas rien. Gerardo Caro était un ieune syndicaliste, il l'a fait, c'était en 1981. Ensuite, impossible de retrouver du travail. Permis de conduire retiré et la police politique aux trousses. Liste noire. Vie en jeu Quand le dictateur a autorisé les opposants à quitter le Chili. Gerardo Caro a eu le choix entre l'Australie, le Canada et la France. Le premier avion allait à Paris. Sa femme et ses enfants l'ont rejoint plus tard. « l'étais un dirigeant politique, maintenant le suis un dirigeant sportif », dit-il en souriant. Il est président du Condor sud-américain, club de football fondé par et pour les réfugiés politiques chiliens, qui évolue en division de ligue. Les eaux se sont mélées depuis, et des Espagnols, d'autres Sud-Américains et même quelques Français évoluent dans l'équipe.

Il rêve. « Avec Zamorano et Salas, tout est possible. » Le duo « Za-Sa » est l'équivalent chilien du « Ro-Ro » brésilien (Ronaldo-Romario), et il reste actif, lui. Vingt-trois buts à eux deux en phase éliminatoire. Le premier, on le surnomme « l'Hélicoptère » en raison de sa capacité phénoménale à planer comme en lévitation avant de décocher un coup de tête. Il joue à l'inter Milan. Le second est surnommé « le Matador » pour sa façon de transpercer les défenses comme l'épée le corps du taureau. Il a

été acheté par la Lazio Rome au club argentin

de River Plate. Dans le groupe B, avec l'Italie. l'Autriche et le Cameroun comme adversaires, le Chili a des chances de passer le premier tour. Pour son premier match, il affrontera la Squadra Azzurra avec ses deux vedettes, jeudi 11 iuin. à Bordeaux.

LE « COLUCHE DES ANDES » EN VEDETTE.

«Le problème avec les footballeurs chiliens, explique Gerardo Caro, c'est qu'ils n'aiment pas jouer hors de leurs frontières. Ils font un complexe d'infériorité. » Alors, pour vaincre cette paralysante timidité, la communauté chilienne de Mérignac a tout fait pour accueillir sur sa terre d'adoption ses héros nationaux. Ils sont près d'un millier ici, tous exilés politiques. Pourquoi ne sont-ils pas rentrés? « En 1990, poursuit Gerardo Caro, nous avons décidé d'y retourner. Mais ma femme n'a pas retrouvé làbas l'autonomie qu'elle a ici. Quand elle a voulu ouvrir un compte en banque, je l'accompagnais, l'employé ne s'adressait qu'à moi. Il ne la regardait même pas. J'avais beau lui dire: " Mais c'est elle qui ouvre un compte ", il ne comprenait pas. Elle n'a pas supporté. Nous sommes rentrés. » Cette fois, c'est le Chili qui vient à

L'équipe nationale devait d'abord s'entraîner au Bouscat. Mais les Chiliens de Mérignac ont tout fait pour que la fédération chilienne change d'avis. Armando Coulon, exilé aujourd'hui permanent du PS de Gironde, a joué

de ses relations, ici et là-bas. Le maire socialiste Michel Sainte-Marie aussi. Et Mérignac a emporté le morceau. Les Chiliens s'entrainent sur le joli stade Robert-Brettes, du nom de l'ancieu maire. Grand-messe, chanteurs et danseurs, exposition Pablo Neruda, et en vedette le célèbre fantaisiste Coco Legrand, le « Coluche des Andes ». Mérignac, c'est un petit Chili,

Sur la place de l'église, l'association Les Amis de l'Amérique latine a ouvert un bureau dans une baraque de chantier. Ines Barrientos finit de mettre tout en place pour accueillir les milliers de compatriotes de France, du Chili et d'Europe qui viendront encourager l'équipe nationale. L'association n'a pas eu de billet pour le match, sauf la présidente Patricia Lopez, mais c'est parce que son fils joue aux Girondins de Bordeaux. «Le plus important, c'est de reconstituer ici un coin de terre de la patrie \*. dit Ines Barrientos.

Gerardo Caro, lui, a obtenu les précieux tickets pour ses Condors, grâce à la fédération chilienne. Il négocie maintenant avec le CFO l'autorisation de faire entrer drapeaux, tambours, trompes et trompettes au parc Lescure. Toujours pour la mise en condition psychologique. Pour que « Za-Sa » et leurs partenaires surmontent enfin cette timidité qui, d'après Gerardo, explique jusqu'à présent tous leurs déboires footballistiques.

Jacques Buob, à Mérignac



● L'HISTOIRE. Longtemps, le goal a joué mains nues. A l'époque, le ballon était en cuir, et on pouvait s'en saisir sans peine même en cas d'humidité. Mais l'arrivée sur le marché de ballons synthétiques - en mousse « syntactique » pour la Coupe du monde 1998 -, plus rapides, plus maniables et plus lissants, a contraint les gardiens à améliorer leurs prises de balle. Accessoire indispensable à ce progrès : les gants. C'est à la fin des années 70 que les paumes en mousse latex apparaissent. ● DES MOUSSES EFFICACES. Le latex - naturel, synthétique voire mixte - en est le composant essentiel. Mais une bonne mousse comporte également un soupçon de lait et quelques adjuvants mineurs. Son épaisseur varie selon le rendement souhaité. Plus elle est épaisse, plus le choc du ballon est amorti (les techniciens appellent ça l'effet « baking »). Plus elle est fine, plus la prise de balle est précise. Pour améliorer son rendement, il faut l'humidifier légèrement. D'où l'obligation pour le gardien de se cracher régulièrement dans les mains. La mousse repose

sur un support textile en coton-polyester.

• RECHERCHES ERGONOMIQUES. Depuis quelques années, les fabricants proposent trois types de coutures - plates, retournées (moulant le doigt au plus près) ou baquets (la forme rappelle celle d'une gouttière), inventées pour les gants de jardinage. Les longueurs des manchettes varient : courtes pour ceux qui détestent avoir les poignets comprimés, longues pour ceux qui souhaitent protéger leur pouls des chocs. « Nous proposons également un gant «batman» dont le pouce et l'index sont reliés par une membrane de mousse qui améliore encore la prise », explique Antoine Lat-scha, un des fondateurs de la marque BGB, spécialisée dans l'équipement des gardiens de but.

● UN MARCHÉ RESTREINT. Tous les équipementiers cherchent à accaparer le petit marché des portiers. Petit (un professionne) change ses gants tous les trois ou quatre matches) mais emblématique (le gardien de but est un héros qu'il soit heureux ou malheureux), d'où une lutte très serrée entre les spécialistes - Uhlsport, Reusch, BGB - et les généralistes - Adidas, Nike, Umbro, Puma ou Lotto.

amme BGB. Doté d'une mousse « Acqua top soft soft », il coûte 359 F.

« TGC »

appartient à la

# Les Nigérians entre deuil et indifférence pour Abacha

TOUT VA MAL pour Daniel Amokachi. Le meilleur buteur nigérian de la Coupe du monde 1994 avait déjà perdu depuis quelques matches sa place de titulaire au sein de l'équipe des « Super Eagles ». Pis, il ne bénéficie plus depuis le lundi 8 juin de l'appui de celui qu'il présentait comme son protecteur, le président Sani Abacha, emporté par une crise cardiaque. Et mardi, lors de l'entraînement, il s'est tordu le genou.

La disparition du chef de l'Etat nigérian a été diversement accueillie. « Certains joueurs ont été véritablement touchés, mais d'autres s'en fichent complètement, a confié Victor Ikpeba, l'attaquant de l'AS Monaco et de la sélection nigériane. Ceux qui croyaient que leurs relations pouvaient faire la pluie et le beau temps de l'équipe et que le football était l'affaire numéro un vont revenir à la réalité. Notre pays connaît bien d'autres probièmes plus importants. » « Nous devons garder notre calme, faire en sorte que l'événement ne perturbe pas notre préparation », a assuré Uke Okechukwu, le capitaine nigérian.

# « Effet Gascoigne » oblige,

LES JOUEURS de l'équipe d'Angleterre n'auront pas le droit de consommer de l'alcool au bar de l'hôtel où ils ont établi leur camp de base, mardi 9 juin, à Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique). Seul le sélectionneur, Glenn Hoddle, pourra éventuellement lever cette interdiction. Les responsables anglais entendent éviter les excès qui ont fait la réputation de certaines vedettes, comme le milieu de terrain Paul Gascoigne, écarté de la sélection par Glenn Hoddle, et suscité des polémiques dans la presse britannique. Les joueurs pourront se rabattre sur deux salles de détente spécialement aménagées avec cinq flippers, des billards et des jeux vidéo ou des jeux de société (Cluedo, Monopoly, Trivial Pursuit). Des livres sont également disponibles. Aux côtés d'auteurs en vogue (John Grisham, Tom Clancy), on note la présence d'un ouvrage de John King, un romancier-supporteur, particulièrement apprécie par les hooligans. Ce livre, intitulé England Away, relate les virées des fans de la sélection, réputés violents et nationalistes. Une lecture pour le moins étonnante à l'approche de matches justement classés à « hauts risques ».

### L'Iran n'interdit pas les femmes

Au château de Montbarnier, qui abrite la délégation iranienne, les femmes ne sont pas bannies. Il y a des femmes de ménage. En mars, l'encadrement de l'équipe iranienne en stage à Guingamp avait fait en sorte que toute présence féminine soit évitée dans le lieu de résidence des joueurs. Les associations des droits de l'homme et de la femme avalent violemment réagl. A Yssingeaux, les autorités iraniennes ont revu à la baisse leurs exigences en demandant que les femmes

# régime sec pour les Anglais

UNE PETITE OMBRE noire a suivi avec intérêt, mardi 9 juin, les exercices des joueurs traniens installés à Yssingeaux (Haute-Loire). Foulard et manteau islamique de rigueur, Shalha Sherkat, directrice de la revue féministe Zanan, sera sans doute la seule journaliste de ce pays présente pour le Mondial. Elle a profité de l'invitation de la municipalité à participer à un débat sur le thème de la place de la femme dans la société tranienne. Comme toutes ses compatriotes, M Sherkat a dû produire aux autorités l'autorisation de son mari, comme c'est la règle. Ce dernier point ne lui pose pas de problème. Elle explique : « j'ai demandé une fois pour toutes à mon mari son autorisation pour tout. »

s'abstiennent de porter des tenues que les hommes pourraient juger

# Edmundo, « l'Animal » sort ses griffes

Les frasques du « bad boy » brésilien feraient passer Eric Cantona pour un amateur

ENVAHI par une bruyante torcida (groupe de supporteurs), le stade des Trois-Sapins, à Ozoir-la-Ferrière, camp de base du sélectionneur brésilien, Mario Zagallo.

et de sa troupe. est aussi devenu le champ cios de basses fort mauvais ugure. A l'apmatch inaugural face à l'Ecosse, mer-

credi 10 juin au Stade de France, Edmundo, vingt-sept ans, sacré meilleur joueur du dernier championnat brésilien, que les supporteurs ont surnommé « l'Animal », a en effet sorti ses griffes.

En quelques jours, il vient de démontrer que sa réputation de bad bov n'était pas surfaite. Une altercation avec le défenseur central Junior Baiano, une prise de bec plus sévère avec Leonardo (Milan AC, ex-PSG), dont la commission technique a dù démentir qu'elle avait dégénéré en empoignade, puis une déclaration péremptoire du geme « Je devrais être titulaire car je suis en meilleure forme que Bebeto »: Edmundo déstabilise ses partenaires aussi bien qu'il dynamite les défenses adverses.

Les incartades, Edmundo les collectionne avec une persévérance qui a failli lui coûter sa sélection. L'une des toutes dernières remonte à février : estimant que son talent - indéniablement immense - lui interdisait de fréquenter le banc des remplaçants, il a tout simplement abandonné la Fiorentina, le club italien où il venait d'être transféré, pour regagner Rio. Les dirigeants transalpins s'en sont presque étrangles de rage. Le déserteur, lui, a soudain trouvé grâce auprès de son entraîneur, Alberto Melansani.

En quittant le Brésil, juste après avoir remporté le championnat national - en battant le record de buts marqués (29) - avec le Vasco da Gama de Rio, Edmundo y a laissé, outre un contentieux judiciaire pour excès de vitesse ayant provoqué la mort d'une adolescente de seize ans, un « paimarès » de coups tordus à faire pâtir d'envie un Cantona au faîte de sa gloire. Les dix cartons rouges qu'il compte déjà à son passif le prouvent : le lascar a décidément la tête très près du bonnet. Les grands clubs de Rio et de Sao Paulo qui l'ont accueilli - Flamengo, Corinthians,

ment tenté de brider son tempérament volcanique. « L'Animal » rue dans les brancards dès qu'on le croit rentré dans le rang. Quand Il ne se brouille pas avec son entraîneur, il se met à dos la moitié de

**COUPS DE LANGUE** Ses emportements atteignent au

demeurant les cibles les plus diverses. En 1995, à la fin d'une rencontre disputée à Quito, en Equateur, il agresse un reporter local avant de donner un grand coup de pied dans une caméra tombée à terre. Sous la menace d'une incarcération pour voies de fait (à laquelle il échappera grâce aux avocats de son club), il reste cloîtré, durant une semaine, dans une chambre d'hôtel. Deux mois plus tard, hué par des supporteurs au stade de Maracana, il contre-attaque par une saive de bras d'honneur dirigée vers les tribunes.

Brouilles fratricides ingérables, rixes à répétition sur le terrain ou ailleurs, expuisions en série: Edmundo fait également parler de lui par ses coups de langue. Renvoyé prématurément aux vestiaires au cours d'une partie disputée, l'an dernier à Natal, dans le Nordeste, il iâche son venin en direction des

paraiba ". » Fin diplomate, Edmundo utilise un terme à connotation raciste désignant les gens du Nordeste pour s'en prendre à l'arbitre originaire de cette région. Les agences de publicité jugent, elles, le personnage « porteur ». En slip ou avec un verre de boisson vitaurinée à la main, « l'Animal » se vend bien. Zagallo a quelques bonnes rai-sons de se faire du mauvais sang. D'autant qu'il a encore en mé-

micros qui se tendent vers lui.

« Tout s'explique, éructe-t-il, ll est

moire le coup de poing envoyé par son indomptable poulain au visage de son adversaire, Cristaldo, durant la finale de la dernière Copa America, remportée par le Brésil aux dépens de la Bolivie (3-1). Les deux équipes étaient alors à égalité (1-1) au milieu de la seconde mitemps. L'arbitre et ses assistants n'y ont vu que du feu. Zagallo en avait profité pour remplacer rapidement Edmundo avant que son équipe ne soit réduite à dix. Le cantonner au rôle de joker, c'est de toute façon joueur avec le feu. Les dirigeants de la Florentina en savent quelque chose.

Jean-Jacques Sévilla,



Les Camerounais misent d'abord sur leur enthousiasme.

# Au Cameroun, les Coupes passent, les affaires continuent

Cameroun-Autriche. Après les palabres sur les primes de match en 1990 et 1994, trois nouvelles polémiques perturbent la préparation des « Lions indomptables »

un roman permanent. A la Coupe du monde 1990, en Italia, de sombres affaires de primes de match avaient terni l'épopée des «Lions indomptables ». En 1994, aux Etats-Unis, exactement pour le même motif, la sélection nationale avait été l'objet de palabres interminables entre les joueurs et leur fédération. Quatre ans plus tard, le pays africain s'apprête à participer sa quatrième phase finale de Coupe du monde et les polémiques ont commencé avant même le premier match (face à l'Autriche, le 11 juin) de l'équipe entraînée par le Français Claude Le Roy. S'il n'est pas question de quelconque prime de match - du moins pas encore -, trois affaires ont déjà occupé le terrain extra-

central Vincent Onana, le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), mis en examen pour « détournement de biens publics » et placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. La justice de son pays a ouvert une enquête sur la vente à une agence de voyages britannique aujourd'hui liquidée de 3 000 billets de Coupe du monde initialement destinés à ses compatriotes. Les amis de M. Onana crient à la machination et montrent du doigt le ministre de la jeunesse et des sports, Joseph Owona.

A côté, la deuxième affaire peut paraître plus légère, mais n'en est pas moins significative du grand désordre qui semble habiter les autorités sportives camerounaises: en arrivant, samedi 6 juin, à l'aéroport de Montpellier, les « Lions indomptables » n'ont pu montrer autre chose que des photocopies de leurs passeports aux douaniers français. Pris pour des sans-papiers, les vingt-deux joueurs furent purent se rendre sur leur lieu de résidence, au château de Lignan, près de Béziers...

Béziers, justement, est au cœur de la troisième affaire. La villephare du rugby français des années 70 s'était mis dans l'idée de participer, à sa manière, à la grande fête footballistique de l'été. Accueillir l'une des trente-deux équipes qualifiées n'est pas sans intérêt, publicitairement parlant; d'autres communes peuvent déjà en témoigner. Pas Béziers. Les allées Paul-Riquet attendaient toujours, mardi 9 juin, de se draper aux couleurs du Cameroun. Des malles, remplies de matériel et d'objets d'art destinés à une exposition, devaient arriver, mercredi, mais sans certitude. Le plus grand mystère planait également sur le nombre et l'Identité des représentants officiels du sport camerou-

nais attendus en pays biterrois. NÉGOCIATIONS À BÉZIERS

En échange de la présence des « Lions indomptables », la municipalité du maire (UDF), Raymond Couderc, s'est engagée à participer, à hauteur de 150 000 francs, aux frais d'hébergement et de restauration d'une délégation d'une vingtaine de personnes (personnel du ministère, de la fédération, des ambassades...). Une convention aurait dû être signée en avril avec la Fécafoot et son président, aujourd'hui incarcéré. Elle ne le fut que le 6 juin, le ministre, M. Owona, ayant dû effectuer un rapide aller-retour sur Paris sous la recommandation pressante des

Chargé du dossier à la mairie, le directeur de cabinet adjoint, Jean-Pierre Migeon, faillit perdre la tête dans les négociations qui menèrent durant des mois jusqu'au texte. « Un jour, je voyais arriver un

LE FOOTBALL camerounais est finalement crus sur parole et représentant de la Fécafoot, puis le lendemain une personne qui était mandatée par le ministère. Un autre jour, c'était le consulat du Cameroun à Marseille qui envoyait quelau'un. J'ai même rencontré le président de l'Office de promotion du cacao! », raconte-t-il. Face au retard pris, l'idée d'un match amical contre une équipe professionnelle de la région sera abandonnée. Le projet tout entier faillit même tomber à l'eau lorsque le gouvernement camerounais réclama 100 000 francs supplémentaires « de frais de déplacements ». M. Couderc prit sa plus belle plume pour demander au chef de l'Etat, Paul Biya, qui dirigeait quoi dans le football de son pays...

Dans le programme d'animation prévu par l'accord finalement adopté, les « Lions indomptables » devront en principe participer à un dîner officiel le 18 juin, c'est-à-dire au lendemain du match contre l'Italie, ainsi qu' « à toutes les opérations d'accueil, de communication et de médiatisation qui pourraient être souhaitées (...) par la ville de Béziers. » Inutile de dire que l'équipe de Claude Le Roy n'en est pas encore là. L'affaire des billets vendus en Angleterre puis celle des passeports oubliés ont forcément rappelé, à certains joueurs, l'incurie qui avait régné lors des deux précédentes Coupes du monde.

Frédéric Potet, à Béziers





Les Autrichiens s'entraînent sans la fanfare d'Arsac

La presse internationale n'a pas été autorisée à assister aux derniers entraînements de l'équipe d'Autriche, qui affronte le Cameroun, jeudi 12 juin, à Toulouse. Seuls les journalistes autrichiens ont pu le faire. Le milieu de terrain Hannes Reinmayr, qui ne s'était pas entraîné, dimanche, en raison d'une douleur à un genou, a participé normalement à la seance de lundi, à Arsac, près de Bordeaux. Les responsables du Onze autrichien avaient, auparavant, poliment décliné l'offre de la fanfare locale, qui se proposait de les accompagner dans

L'attaquant vedette de l'équipe d'Autriche, Anton Polster (FC Cologne), a choisi l'humour pour exprimer sa confiance avant le match. « Si les sorciers africains sont si forts que ça, a-t-il observé, je ne vois pas pourquoi les Camerounais n'ont pas encore gagné la Coupe du monde... » Pour sa part, le chanceller autrichien, Viktor Klima, a quit-Lé Vienne pour assister au premier match de son pays. Il s'est montré prudent dans ses commentaires. « Il ne faut pas nourrir de trop grands espoirs, a-t-il estimé, c'était déjà une grande performance que d'avoir obtenu la qualification. » Pour le chef du gouvernement, l'Allemagne est favorite de la Coupe du monde.

agresnai de

ristes

on de

endra

in. La

nt les

.re-

tres?

Vichy?

: Z£ Rousso

шгоре

les de

**30**/LE

# « Vivement vendredi! »

A quelques jours de sa première rencontre de la Coupe du monde 1998, l'équipe d'Aimé Jacquet renoue avec la pression. De quoi troubler le sommeil du plus détendu des sélectionnés

PREMIER LEVÉ, dernier cou- cier a rencontré Aimé Jacquet, ché, Jean-Pierre Cantin est une nounou attentive. Aux premières heures de ce mardi 9 juin, comme chaque matin du Centre technique national de Clairefontaine (Yvelines) qu'Aimé Jacquet fait, l'homme se charge de tirer les joueurs du lit. Il s'attaque en priorité aux sommeils les plus lourds : Fabien Barthez, Bixente Lizarazu et Christian Karembeu, Ceux-là

alors l'adjoint du sélectionneur national Gérard Houllier, Les deux

hommes ont sympathisé. Jean-Pierre Cantin s'est plu dans ce milieu « où on parle, on mange, on vit football ». Aimé Jacquet a apprécié sa discrétion, sa gueule sympathique, sa manière de jouer les petites mains pour faire oublier qu'il était flic, son habileté à fondre sa fonction dans les tâches

Un « tifo » sans chauvinisme au Stade-Vélodrome

Le Stade-Vélodrome fera la fête à l'équipe de France et à l'Afrique du Sud, vendredi 12 juin, en organisant une animation, un tifo, avant le coup d'envoi de la première rencontre des Tricolores, a annoncé le Comité français d'organisation (CFO). Au moment de l'entrée des équipes, les spectateurs brandiront 53 100 feuilles colorées pour former une mosaïque géante. Dans le même temps, le public du virage Nord formera, grâce à des pancartes, le drapeau de l'Afrique du Sud, tandis que celui de la tribune Sud formera celui de la France. Enfin, la tribune Ganay utilisera des feuilles bleu ciel, blanches, rouges et jaunes pour une figure en l'honneur de Marseille et de la Provence. Par ailleurs, le club des supporteurs de l'équipe de France a reçu l'autorisation du CFO et de la FIFA de déployer une toile géante lors des moments phares de la rencontre et d'installer cinq banderoles fixes.

mettent du temps à sortir du coton. « Si tu n'appelles pas Christian trois quarts d'heure avant le petit déjeuner, tu es sûr qu'il sera en retard, explique le réveille-matin officiel des Bleus. Parjois, Bixente me répond en allemand. » Doucement, le joueur du Bayern Munich reprend ses esprits. Il est bien en France. En équipe de France plus

Chargé de la protection rapprochée de la sélection nationale, Jean-Pierre Cantin vit, depuis 1994, au plus près des Joueurs. Il est arrivé là comme ça. En 1992, le ministère de l'intérieur l'avait attaché à la surveillance de Jean Fournet-Fayard: le président de la Fédération française de football (FFF) avait recu des menaces de mort après le drame de Furiani. Le poliquotidiennes. Ils ont continué ensemble. Depuis quatre ans et demi, l'officier de sécurité partage donc son temps entre la protection des Bleus et celle des juges chargés de la lutte contre le terrorisme.

L'ange gardien a assisté au lent mûrissement de l'équipe de France. Il a vu s'éteindre l'ère Cantona et sourdre la génération Zidane. Il y a eu la qualification au championnat d'Europe des nations, l'Euro 96 lui-même, puis cette interminable liste de dix-huit matches amicaux. Des loueurs ont passé. Vingt-deux sont restés. Le patient travail approche de son aboutissement. Mardi, ces hommes sont à trois jours d'entrer en compétition. « C'est évident, la pression a monté d'un cran »,

constate Jean-Pierre Cantin. Lors des deux entraînements de la journée, sur le terrain Platini, les joueurs-là ont pourtant connu d'autres veillées d'armes. Dix d'entre eux ont déjà participé à une finale de coupe d'Europe et rain, Il y a des petites tensions, constate pourtant Christophe Dugarry. Il n'y a pas eu d'altercations, mais certains sont plus irritables. Quand deux joueurs s'exercent en opposition, c'est un peu plus acharné. Chacun a besoin de se tester, de se sentir. » Son compagnon de chambre, Zinedine Zidane, a d'autant plus « hâte d'être à vendredi » que sa cheville est complètement rétablie. Après avoir trottiné une dizaine de minutes à l'écart afin de parfaire l'échauffement de l'articulation douloureuse, le joueur s'est joint aux autres pour la suite des exercices.

Sous la tente aménagée pour les rencontres entre la presse et les joueurs, la crispation est forte. C'est l'instant des ultimes mises au point, des confessions à la troisième personne du singulier. « Christophe Dugarry n'est pas un buteur, insiste l'attaquant en personne. Christophe Dugarry est un emmerdeur de première pour les défenses, capables de créer des brèches, d'aller au feu. J'aimerais qu'on me juge sur mes qualités, pas sur celles des autres. » Les aveux se font plus touchants, les agacements plus vifs, les rires plus francs. Quand un journaliste, dans un énorme fracas, fait s'effondrer sa chaise, s'installe une allégresse libératrice.

Didier Deschamps ne voit que du bon dans cet état d'esprit. « Un peu de nervosité, ça ne fait pas de mal », juge-t-il. « Il ne faut simplement pas trop faire le match dans sa tête », estime Laurent Blanc. Les joueurs rechignent d'ailleurs à nommer l'adversaire. Y penser toujours, n'en parler jamais: les revanchards de la III République évoqualent ainsi l'Alsace-Lorraine occupée. La consigne vaut aujourd'hui, en équipe de France, pour l'Afrique du Sud.

Aimé Jacquet se délecte de voir ses fauves affamés. Il compte bien aiguiser leur appétit et leur manque en les privant de Brésil-Ecosse à la télévision, un entraînement étant planifié à cette heure. autres joueurs font la moue. Dura lex sed lex. « Les joueurs sont impatients de jouer, jubile le patron. Ils ont envie d'être en compétition. sept l'ont emportée. « Sur le ter- J'aime qu'il y ait de la vie dans ce groupe. > Lionel Jospin est d'accord, qui devinait, de Lisbonne, où il était en affaire, « un degré de motivation incomparablement plus grand » chez les Bleus, « Je suis certain que ces hommes vont se montrer à la hauteur de l'événement. La compétition va nous libérer », estimait un premier ministre prêt à enfiler le short. Philippe Troussier, le sélectionneur sudafricain, jugeait en revanche que la pression due au rang d'hôte et de favori allait nuire au rendement de

Jean-Marcel Ferret, au contraire est persuadé que celui-ci était du meilleur augure. Le médecin de l'équipe de France se refuse systématiquement à prescrire ses potions pour contrecarrer le phénomène, même s'il l'accompagne parfois de traitements homéopathiques. « Un chanteur a besoin du trac, un sportif du stress », résume le praticien. Avant le repas du soir, mardi, la « causerie » technico tactique d'Almé Jacquet a fait monter la tension de ses auditeurs. A une heure du matin, Jean-Pierre Cantin a passé ses consignes au vigile et au maître chien chargés de la surveillance noctume. Avant de regagner sa chambre, le policier a effectué une dernière ronde dans les couloirs. Derrière certaines portes, le sommeil devait être diffi-

Benoît Hopquin, à Clairefontaine

S LA PHRASE DU JOUR

« Je suis attentivement la Coupe du monde. En particulier les matches de l'équipe iranienne, que j'ai la joie d'accuellir ; et il est normal que j'en devienne le supporteur. Mes premiers rendez-vous seront dimanche 14 iuin, à Saint-Etienne. Iran-Yougoslavie et, bien entendu, le 21 juin, le match de l'équinoxe, Etats-Unis - Iran. >

de la Haute-Loire et maire d'Yssingeaux, où séjourne l'équipe d'Iran, interrogé par l'AFP, mardi 9 juin.

« Il propose une visualisation de tout ce qui peut se passer durant le match »

et mane de la causerie

Pierre Issa.

AND CLUED LICKY OF

森、といんで (4) (2797)時 縄

PAR JEAN-JACQUES BOZONNE

\* PRESSION \* est au sélectionneur national ce que est an cardiologue. Il y a la bonne et la man-Aline l'acquet est sur de son diagnostic c'est la light sent monter autour de loi, Non seulement il ne le pas de la increosité qui gagne la troupe, mais il le pas de la increosité qui gagne la troupe, mais il le pas de la increosité qui gagne la troupe, mais il le partir intérier cette excitation d'avant la ballangue le frisson collectif : « C'est un moment for speniu inteneme cette excitation d'avant la da-avoure ce frisson collectif: « C'est un moment fart, infinit de complicité et de tension que je regretteral le infi l'apis richesse fabuleuse. La pression que l'on più infie cene du jeu, pas encore celle du résultat. » Sien, à donce décrète le chef, mardi 9 pain. Avant de de 19 li 30 à 20 ft 15. Zinedine Zidane et ses compa-de l'apis le sallori rose du châtéan de Clabefontaine squis le salou rose du château de Clairefontaine, Reciente de plotidial. Trois quarts d'heure de cours

première cansenie sie de propulat. Trois quarts d'heure de cours strai, illustis pur des sementes de vidéo: «/e are an automos peneral, explique le terimiclen, comme de propues le sementes de successiones de la comme de pedantes des entraîneurs monte transfer de sentiane le jeu de l'adversaire.

L'acquet de pedantes es entimairement promitie e jour de materi. L'ailleurs, la causerie materi de pedantes des minerales de la journée de pedante de la comme de soixante douze entres de Prance de la comme de soixante douze entres de Prance de dus important, c'est le jour que ce soit le premier mater, explique la président de surtout de son contenu, peur répendre la suite de l'aventure. » Bref. Il a sent le bepeut dépendre la suite de l'aventure. » Bref, il a senti le besom de concentrer son monde sur l'objectif. Et, pour cela, il ne voit nen de mieux que la solemnité de la causerie. ofessionae) débutant, il en avait découvert la magie l Saint-Effenne du temps de Jean Snella et d'Albert Battein: Une révélation : le football pouvait être me science et la canserie un art. A Marseille, quelques heures avant le coup d'envoi, il remencera sa présentation, encore plus

précise, plus complète. « Il propose une visualisation de tout ce qui peut se passer durant le match, se souvient un de ses ancieus joueurs. Il

Les Bleus à l'heure du réalisme assumé

à l'heure où les professions de foi des joueurs exaltent à l'unisson les bienfaits de la rigueur défensive. Les internationaux français ne sont pas des précurseurs en la matière. Ce sont plutôt des convertis de la demière heure.

Les expatriés du championnat Italien, Didier Deschamps en tête, ont enfilé la sontane de l'apôtre pour répandre Foracle. « Seule la victoire est belle », aime à répéter le capitaine des Bleus avant de confier les clés du succès à l'italieme: « Une défense solidement arrimée, une pression sans relâche sur l'adversaire en possession du ballon et un réalisme offensif pour convertir la moindre occasion en but. » La méthode éprouvée par les clubs transalpins n'en finit pas de décourager leurs rivaux dans les différentes compétitions européennes.

Peut-on transposer sans vergogne la recette en France, où le public ne s'extasie que pour les triomphes opulents, comme en 1984, quand la sélection nationale enleva le championnat d'Europe en associant émotions et buts avec Michel Platini comme chef de cavalerie? Le renvoi à ces heures glorieuses agace les Bleus d'aujourd'hui. « je n'ai pas de Platini sous la main », déclame Aimé Tacquet, qui n'est pourtant pas le plus malheureux des sélectionneurs. Ne dispose-t-il pas en la personne de Zinedine Zidane de l'un des plus talentueux meneurs de jeu en Europe? Marcel Desailly, rallié enthousiaste au modèle milanais, pose le fond du problème : « En soporifique et tu quittes le terrain en héros. Les gens rentrent chez eux et s'attablent heureux devant un plat de pâtes. Les tifosi veulent voir leur équipe gagner sans juger du mode d'emploi. En France, si tu ne mènes que 1–0 à la mi-temps, tu te fais siffler. C'est fou! »

C'est dans l'espoir de rallier les supporteurs à leur cause que les joueurs français ont célébré depuis une semaine les vertus du réalisme et annoncé, comme pour se dédouaner à l'avance, un Mondial phagocyté par les enjeux. A mesure que les matches de préparation confirmaient l'inanité de leur jeu collectif, les Bleus ont réprimé leurs ambitions. Youri Djorkaeff n'évoque plus l'instant magique où

À L'ORIGINE, le football était il brandirait la Coupe du monde su à la modestie, à l'inflation galopante des vertus du premier adversaire, l'Afrique du Sud. Au passage, les spectateurs marseillais font l'objet des qualificatifs les plus doucereux. Rien n'est laissé au hasard pour préparer le bon peuple aux contours du football

NAME OF THE STATE OF THE

Laurent Blanc, qui a l'habitude de régaler les habitués du Stade-Vélodrome de Marsellle en multipliant les chevauchées sur toute la longueur du terrain, va canaliser ses élans offensifs. « Je ne peux pas me permettre de jouer comme avec l'Olympique de Marseille, s'excuse le défenseur central. Si je le faisais, Je prendrais le risque de mettre mon équipé en danger. Nos adversaires vont se recroqueviller dans leur camp dans l'espoir de nous contrer. Ils croient qu'on va faire le jeu, ce qui est une idée... » Une idée cocasse, si on a bien interprété le sourire du libero. « On va essayer de bien Jouer, mais on ne pourra pas faire systématiquement le spectacle, prévient-il. Il n'y a que la gagne qui compte. Personne ne nous pardonnerait de plaire pour finalement perdre. Les Brésiliens, champions du monde en 1994, n'ont pas produit un football inoubliable, mais tout leur est pardonné au nom du passé. On devrait peut-être enfiler un maillot jaune et un short bleu comme eux, pour créer une dynamique au-

tour de nous. » Christophe Dugarry n'a pas envie de plaisanter. Sans doute pressent-il que ce France-Afrique Italie, tu gagnes 1-0 après un match du Sud, vendredi 12 juin, ne tournera pas forcément à l'avantage des attaquants. « J'en ai assez d'être critiqué sur des qualités que je n'ai pas, a vitupéré le Marseillais. Juge-t-on Youri Diorkaeff [milieu de terrain offensif] sur son travail défensif ou Bixente Lizarazu [1,69 m] sur la qualité de son jeu de tête ? Je n'ai pas le profil d'un buteur comme Stéphane Guivarc'h ou David Trezeguet. Qu'on arrête de me fracasser. » Les impératifs du football réaliste ne font pas que des heureux. « A priori, la vie n'est pas faite pour s'ennuyer, mais il faut bien gagner», souffle Bixente Lizarazu dans un sourire mélancolique.

à Clairefontaine



# Pierre Issa, Bafana de Marseille

L'arrière sud-africain vit en France depuis 1985

CE N'EST PAS un Bafana contre la Zambie, qualificative comme les autres. S'il fait partie pour la Coupe du monde 1998. des joueurs retenus pour disputer le premier match de l'Afrique du Sud, contre la France, vendredi



seille, Pierre Is-Stade-Vélodrome. Français d'adoption, Sud-Africain de naissance et Libanais d'origine, ce globetrotter qui a

12 juin, à Mar-

choisi de porter le maillot de la nation « arc-en-ciel » vient de terminer sa première salson au sein de l'effectif professionnel de l'Olympique de Marseille. « Disputer la Coupe du monde contre la France, c'est un rêve. Mais là, en plus, le rève va se dérouler dans mon jardin. Au Vélodrome, je joue chez moi », avoue le jeune espoir de vingtdeux ans, encore étonné de ce par-

Installé en France depuis l'âge de dix ans et parfaitement inconnu des autorités locales du football, le défenseur remplaçant de l'OM s'est réveillé un beau matin dans la peau d'un Bafana. Il y a un an, presque jour pour jour, Pierre Issa est revenu à Johannesburg, où réside toujours une partie de sa famille, pour la première fois de sa vie. En 1975, ses parents avaient fui la guerre civile au Liban pour le faire naître dans la banlieue de la métropole sud-africaine, avant de partir pour la France en 1985. Douze ans plus tard, l'oncle de Pierre Issa profite du passage de l'enfant prodigue pour le mettre en contact avec l'entraîneur de la sélection nationale de football. Clive Barker.

Après avoir regardé quelques cassettes de match, le technicien invite Pierre Issa à rejoindre le camp d'entraînement de l'équipe nationale avant la rencontre

pour la Coupe du monde 1998. Blessé en début de saison, l'apprenti Bafana doit attendre le match amical contre l'Allemagne, en novembre 1997, pour faire ses débuts officiels avec la sélection sud-africaine. La rencontre se solde par un 3-0 sans appel en faveur des Allemands et, comme le reste de l'équipe, Pierre Issa n'est pas épargné par les critiques de la

Oublié pour la Coupe d'Afrique des nations 1998, qui se joue au Burkina Paso et voir la victoire en finale des Egyptiens (2-0) face aux Sud-Africains, le « French Bafana » se fait remarquer par Phillope Troussiez, qui vient de succéder à Clive Barker, en disputant plusieurs matches dans le onze de départ de l'OM à la fin de la saison

POSSIBLE TITULARISATION

Sa sélection pour le Mondial français n'en fait pas pour autant un titulaire indiscutable. Elle a même été critiquée par les médias sud-africains. A leurs yeur, Pietre Issa fait partie de ces palookas, ces joueurs étrangers préférés aux vedettes locales sous prétexte qu'ils évoluent dans les clubs européens.

A la faveur des changements tactiques que Philippe Troussier sait concocter pour surprendre l'adversaire, Pierre Issa pourrait disputer le match contre la France à Marseille. Du haut de son 1,95 m invariablement surmonté d'un bonnet de rappeur, le joueur envisage cette éventualité avec sérénité. Malgré son attachement à Marseille et à la France, Pierre Issa est fier de représenter la « nouvelle » Afrique du Sud : « C'est une grande fierté de faire partie de cette équipe et d'être soutenu par queiqu'un comme le président Nelson Mandela. Je me sens vraiment un Bafana. »

Frédéric Chambon,

# Les étoiles danoises scintillent au soleil

L'équipe du Danemark, conduite par Peter Schmeichel et les frères Michael et Brian Laudrup, se prépare à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var. Objectif : battre l'Arabie saoudite, vendredi

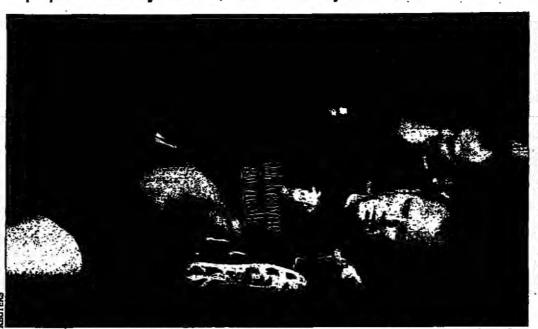

Les entraînements, conduits par Bo Johansson, ont fleu au stade Bon-Rencontre, à Toulon.

camp de base le domaine hôtelier varois de la Frégate, sur la route qui mène de Bandol à Toulon, la délégation danoise a visiblement. décidé de vivre ce début de Mondial sous le signe du luxe, du calme et de la volupté. Entre les vignes (cépage mourvèdre pour le rosé), la piscine, les terrasses ensoleillées surpiombant la mer et le parcours de golf, très fréquenté par les ieurs, le cadre est paradisiaque. Mais les portes du paradis sont bien gardées: les membres du GIGN (Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale), en civil et tout en muscles, éloignent les indésirables.

Un règiement sévère qui cadre mal avec la décontraction légendaire des joueurs danois. On se souvient qu'il y a six ans, invités de dernière minute de l'Euro 92 disputé en Suède à la suite du retrait forcé de la Yougoslavie, les « Da-

EN CHOISISSANT comme nish Dynamites » avaient séduit tout le monde lors des rendezvous quotidiens programmés avec les médias. Autour de quelques Tuborg et Carlsberg bien fraiches, le gardien de but Peter Schmeichel et ses amis avaient préparé dans la plus grande décontraction cette compétition tombée du ciel. Pour finir par l'emporter, à la surprise

MAUVAISE SÉRIE

Si les joueurs danois sont hors d'atteinte dans leur hôtel paradisiaque, ce n'est pas le cas lors des séances d'entraînement programmées au stade Bon-Rencontre de Toulon. A peine débarqués du bus officiel, les frères Laudrup (Michael et Brian) et leurs coéquiplers se plient de bonne grâce aux demandes des médias présents sur la pelouse. Et on peut ainsi constater avec plaisir que le temps qui passe ne change rien à la décontraction

des athlètes entraînés désormais par le Suédois Bo Johansson.

Même les mauvais résultats enregistrés ces dernières semaines lors de rencontres préparatoires au Mondial (trois matches, trois défaites, la dernière subie à Copenhague face au Cameroun) ne semblent pas affecter le moral des troupes. « Nos derniers résultats ne nous inquiètent absolument pas. Vous savez, les Danois aiment la compétition, et, depuis notre arrivée en France, tout le monde est désormais concentré sur le match contre l'Arabie », explique Peter Schmeichel, le colosse de Manchester United, qui s'apprête à fêter sa 101º sélection, vendredi, à Lens, face aux joueurs de Carlos Alberto

Michael Laudrup, lui, se contentera d'une 100 selection, vendredi. Figure emblématique de l'équipe danoise, l'ainé des Laudrup dispute, à l'âge de trente-quatre ans,

la dernière grande compétition d'une carrière extrêmement riche qui l'a vu porter le maillot de quelques-uns des plus grands clubs européens - du PC Barcelone au Real Madrid en passant par la Lazió, la Juventus et, aujourd'hui, l'Ajax Amsterdam. Il pronostique : « Tout se jouera face à l'Arable. A mon avis, notre troisième match, prévu contre la France, n'aura aucune importance. Soit nous serons déjà qualifiés après avoir battu l'Arabie et les Sud-Africains, soit nous serons déjà mathématiquement hors

PAS DE RELÈVE

A quelques pas de là, son frère cadet, Brian, ravi de son séjour varois, opine: « Je suis d'accord avec Michael. Tout se jouera face à l'Arabie, un match que nous devons absolument gagner. Nous sommes bien organisés physiquement. Et, comme d'habitude, le Danemark possède deux ou trois individualités capables de faire basculer une rencontre. » Ces perles rares sont connues depuis longtemps: Peter Schmeichel, d'abord, capable de décourager les attaquants adverses mais coupable de quelques bourdes mémorables en championnat d'Angleterre : les frères Laudrup, ensuite, formidables techniciens.

Mais cela fait de longues années que la sélection compte sur ces trois-là sans que le football danois ne soit en mesure de former d'autres joueurs de classe internationale. L'effet de surprise ne joue plus, et les frères Laudrup sont surveillés de près, ce qui limite le potentiel offensif d'une équipe qui n'a toujours pas trouvé le buteur providentiel. En attendant le début des réjouissances, les parties de golf disputées sous le soleil du Sud-Est permettent à tout ce joli monde de se détendre. Comme

> Alain Constant, à Saint-Cyr-sur-Mer

### TROIS QUESTIONS A... DIDIER DESCHAMPS

1 En tant que capitaine de l'équipe de France, pensez-vous que le système tactique d'Aimé Jacquet dévoilé en Finlande soit le plus approprié?

Contrairement aux rumeurs, je n'interviens pas dans les choix du sélectionneur. Je peux donner un avis sur la configuration générale de l'équipe si on me sollicite, mais je ne parle jamais des hommes. C'est le domaine réservé d'Aimé Jacquet. Si

1 L'équipe de france a-t-elle les L moyens de concilier résultat et

Quand on prend les joueurs individuellement, on a tout pour réussir, et, pourtant, le contenu de nos matches n'a rien eu d'exceptionnel depuis deux ans. Nous devons être conscients de nos forces et de nos faiblesses. Nous n'avons pas une équipe qui peut susciter l'enthousiasme à chacune de ses sorties. Il ne faut pas se leurrer. L'équipe de France n'a pas le profil pour marquer cinq buts. Nous manquons de percussion. Nous n'avons pas de phénomène en attaque comme le Brésil avec Ronaldo ou l'Angleterre avec Alan Shearer, Devant, il nous dans notre surface de réparation sur les dimanches avec mon club, la Juventus, et, en termes de résultats, je ne m'en plains pas.

3 mier match de l'équipe de France, face à l'Afrique du Sud, vendredi 12 juin, à Marseille?

L'exigence de résultat sera énorme, le ne m'attends pas à une rencontre débridée. Une victoire est impérative pour consolider le moral. L'Afrique du Sud dispose d'un énorme potentiel physique. Je me méfie en particulier de l'attaquant de pointe Philemon Masinga, qui joue en Italie avec Bari. Il allie puissance et technique. Nous devrons attaquer sans nous découvrir, sous peine de tomber dans le piège des Bafana Bafana. Ce match sera un combat de tous les instants. C'est un exploit individuel ou un coup de pied arrêté qui fera la différence. Un scénario de ce type risque d'aiileurs de se répéter souvent durant cette Coupe du monde.

Propos recueillis par Elie Barth, à Clairefontaine

### l'entraîneur consultait les uns et les manque un soupçon d'agressivité autres, nous n'irions pas loin. Il y a pour conclure nos occasions. En revanche, notre solidité défensive un « trancheur », et des « tranchés ». Pour en revenir à la question, n'est plus à démontrer. Nous devons je ne peux pas être affirmatif. Seule nous appuver sur ce bloc en n'avant la compétition permettra de juger pas peur de nous masser à onze de la validité de l'option tactique. les comers adversés. Je fais ça tous

# Elisabeth, les yeux d'Aimé Jacquet L'entraîneur de l'équipe de France féminine se fait espionne tactique

À PARTIR du vendredi 12 juin, Elisabeth Loisel devrait assister à une vingtaine de matches disputés à Montpellier, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Appelée par Gérard Houllier, le directeur technique national, elle va faire partie, peudant un mois, de l'équipe chargée d'observer les phases tactiques des matches et de consigner les évolutions des joueurs sur une feuille de match. Toutes les notes et celles de ses confrères seront rassemblées pour faire un bilan technique afin de permettre à l'équipe de Prance de mieux appréhender ses éventuels adversaires. Pour chaque match, elle effectuera sa mission en tandem avec Jean-François Jodar, l'entraîneur de l'équipe de France des moins de dix-huit ans.

Elisabeth Loisel est l'entraîneur national de l'équipe de France de football féminin. « Cela va être intéressant d'observer une compétition avec des repères féminins, explique cette jeune femme de trente-quatre ans, ancienne joueuse, sept fois championne de France. C'est une belle reconnaissance. Dans mon mêtier, je vais en tirer beaucoup d'enseignements. » Et, dans ce métier, il faut être fine technicienne, une qualité qui fait la bonne réputation d'Elisabeth Loisel: « C'en est ainsi du sport féminin, explique-t-elle. Parce que les filles ne peuvent pas avoir les mêmes qualités dans le débat physique, elles privilégient la technique. » A l'équipe de France, elle a apporté un goût prononcé pour un jeu rapide aux combinaisons astucieuses qui rendent son football très vivant. Un match féminin n'est donc pas une chose curieuse à regarder, c'est un beau spectacle, un bel échantillon des choses précieuses que peut receler le football.

DOUZE CLUBS D'ÉLITE

En France, elles sont quelque 28 000 femmes à être licenclées en football, une goutte d'eau dans les quelque deux millions de licenciés... au sein desquels il faut néanmoins compter un grand nombre de femmes qui travaillent dans les clubs. En foot, les filles jouent d'abord dans équipes mixtes jus-

qu'à quatorze ans, pour ensuite intégrer des clubs féminins. Bien qu'encore confidentiel, le football féminin se développe. Il existe un championnat de France de National 1 qui rassemble les douze meilleurs clubs du pays, et les compétitions se distillent ensuite de la deuxième division jusqu'aux tournois régionaux.

teurs. Si on ne vit pas en France du football féminin, c'est en revanche souvent le cas dans les deux grandes nations de la discipline, la Chine et les Etats-Unis. En Amérique, la moitié des licenciés sont

Pour Elisabeth Loisel, il y a la Coupe du monde des garçons - « un événement extraordinaire qui va apporter beaucoup au pays et donner envie de jouer à de nombreux enfants, filles et garçons ». 11 y a aussi la la Coupe du monde des filles en 1999 aux Etats-Unis, « notre événement à nous, qui va être grandiose ».

Bénédicte Mathieu





« C'I nante

Fr.

in:

74°

SUR LES ÉCRANS DU MONDE

# La Brésilienne, cauchemar du censeur iranien

DEPUIS le début de la Coupe du monde, les censeurs iraniens de la télévision ont fort à faire. Le goût de la fête de certains publics, notamment sud-américains, dont les habitudes vestimentaires restent globalement peu contralgnantes, ne les aide guère, bien au contraire. Et l'été n'arrange rien! Alors que les cameramen français traquent en priorité, parmi les supportrices brésiliennes, de frais minois et des plastiques adéquates susceptibles d'atténuer la rudesse du dialogue footballistique, leur obsession est inverse : préserver le public iranien d'images qu'ils jugent déshonorantes pour les

Si les diffusions en différé permettent d'expurger les séquences de tout ce qui pourrait troubler, le direct est plus problématique. Un confrère de la presse écrite dévoile le pot aux roses. « En fait, les images ne nous parviennent jamais immédiatement. Il y a un très léger différé. En cas de gros plan suggestif, les régies ont ainsi le temps d'insérer des plans plus neutres, des vues panoramiques de stades, par exemple. >

Evidemment, les « raccords » sont parfois un peu brutaux. • De temps en temps, on assiste à un

BERNARD LAMA ne fait pas

que postuler le rôle de gardien de

Paris-Saint-Germain a ouvert un

site internet dédié à sa personne.

conformes au laconisme imposé

actuellement en Finlande avec

12 juillet, au hasord de mon

lacquet, datent du 5 juin : « le suis

l'équipe de France. Je vous propose

cette semaine quelques images de

humeur, je vous proposerai comme

cela une vidéo vous permettant de

but de l'équipe de France ; il s'adonne également aux plaisirs

de la Toile. L'ancien - et

Les dernières nouvelles.

par le sélectionneur. Aimé

nouveau - joueur du

INTERNET

match sous le soleil et brusquement apparaissent des images d'un public chaudement emmit flé », assure un jeune Iranien hi-

La presse écrite, elle, a d'autres réticences: le torse bombé des Ronaldo, Klinsmann et autres Del Piero, tout comme celui des footballeurs iraniens, est régulièrement noyé dans un flou peu artistique qui permet d'estomper la marque trônant en ce point stratégique du maillot.

« C'est le choix de certains rédacteurs en chef qui assurent ne sor », raconte Nader Davoodi, du port à la publicité illustre les multiples contradictions qui agitent une société iranienne en pleine ébullition. Il y a quelque temps déjà que les panneaux publicitaires ont droit de cité dans les stades. Les maillots iraniens, qui ont vanté un temps les mérites de la prière après la révolution, se sont mis eux aussi au goût du jour, mais la philosophie de tous les journalistes n'est pas encore

vivre mon actualité. » Et celle de

Gilles Paris



Les hordes joyeuses et d'autodérision.
Récit d'une invasion amicale et drôle
et gaillardes de la Tartan Army et des femmes de toutes condi-

ses coéquipiers, éventuellement Car le site est avant tout un hommage rendu au gardien de l'équipe de France par la personne la mieux placée à ces fins : lui-même. Une rubrique « biographie » lui offre ainsi la possibilité de commenter, en près de 35 dates, les moments importants de sa carrière, de sa naissance, en 1963, à mai 1998 (1979 : « Je m'inscris au judo. ») La plupart des dates sont accompagnées par de petits films également de fêter avec lui le 150 anniversaire de l'abolition de Les meilleurs fiens avec les sites football se trouvent sur le site du « Monde » monde.fr/mondial98).

où le « Le Mondial » est en ligne dès 10 h 30.

### Moqueries d'Absurdistan

LUC ROSENZWEIG

PAROLES

DE ZINC

voir venir.

ON A BONNE MINE. On part tranquille, quelques jours, goûter l'air du pays, écouter battre le pouls d'une nation qui se métamorphose pour un mois en un terrain de foot d'un demi-million de kilomètres carrés, et, au lieu d'être accueilti comme le Messie, on doit affronter une bordée de sarcasmes. A la taverne à l'enseigne du Toucan, à Bruxelles, chacun avait affirté ses vannes pour accueillir le Français de retour de France, qui, certes, n'avait pas ménagé naguère cette petite nation qui se baptise elle-même « Absurdistan ».

 T'es rentré avec Sabena? », s'enquiert, faussement compatissant, le patron des lieux pour qui la grève des pilotes d'Air France, en plein Mondial, est « une histoire plus belge que belge ». Bandoin-Macie, un habitué des lieux, est gonflé de joie mauvaise : « l'entends déjà ce que l'on aurait dit à Paris si on s'était mis, nous les petits Belges, dans un cas pareil ! Tous les noms, oui, on nous aurait traités de tous les noms i irresponsubles, gréviculteurs, et j'en passe... » Baudoin-Marie tient à sa Belgique, dite Belgique de papa, bien unie, comme à un sonvenir d'enfance, et cela lui fait du bien de clamer que son pays n'a pas le monopole de la déglingue, du je-m'en-foutisme élevé en méthode de

« N'empêche, rétorque le vanné par pilotes interposés, je constate que vous étes branchés sur TF 1 ce soir, et pas sur la RTBF! > En demi-sourdine, on entend les voix familières de Jean-Claude Narcy et Charles VIIleneuve qui commentent le spectacle des rues de Paris avant la grande fête d'ouverture. Une tentative de diversion jugée bien faible par l'as-sistance clairsemée de l'estaminet. Celle-ci estime pourtant qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire à l'évaluation des chances des « Diables rouges », l'équipe locale, contre l'ennemi héréditaire, le Batave. Cet événement doit se dérouler samedi au Stade de France, les Orange contre les Rouges, et constituera, au Toucan, le vral coup d'envoi du Mondial dans la capitale de la Belgique et de l'Europe. Le patron, ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise, club mythique du Bruxelles de jadis, est rassuté : « lis ont fini par prendre Scifo : ça a été moins une ! » La non-sélection de la vedette italo-beige du RSC Anderlecht, rattrapée in extremis par le sélectionneur flamand Georges Leekens, avait failli créer une de ces querelles communautaires de derrière les fagots dont nos voisins ont le secret. On restera, pour ce soir, discret sur cet épisode, en attendant la fin de la grève des pilotes d'Air France. Temponiser, laisser passer l'orage, c'est sur le terrain, comme au comptoir, une tactique qui, faute de mieux, permet de

« On nous aurait traités de tous les noms! Irresponsables, gréviculteurs ... »

d'Ecossais ont débarqué en France, venus d'Edimbourg, des Borders, des îles sont-ils? Cinq, dix, être davantage; trop nombreux, en tout cas, pour les stades du Mondial. Mais peu leur importe: ils entendent bien «faire la fête ». Et la « fête », chez ces gens-là, est une seconde nature ; ils en out fait un art de vivre. La communauté ainsi formée, baptisée Tartan Army en référence aux tissus claniques, n'a de guerrière que l'appellation. C'est en réalité une joyeuse

troupe, résolument gaillarde, dont les fantassins portent haut le drapeau du pacifisme. Vêtus de kilts, grimés en bleu et blanc comme autrefois le héros William Wallace, ils seront l'attraction du Mondial, côté tribunes. Leur renommée ne doit rien brer contre des adversaires présumés inférieurs... Non, cet engoue-

- ou si peu - aux performances de l'équipe d'Ecosse, habituée à somment va bien au-delà d'un soutien partisan : c'est un mélange de patriotisme et d'humour, de passion et d'autodérision. Et leur histoire, telle qu'elle se raconte dans les pubs, prend vite des allures d'épo-

Les anciens revlennent volontiers sur les années 70, époque où le match de l'année les opposait traditionnellement à l'Angleterre. Tous les deux ans, cette rencontre avait lieu sur la pelouse de Wembley, dans la banlieue londonienne. Dans un singulier défi à la loi du nombre, la petite Ecosse envahissait la capitale. La veille du match, certains fans dormaient dans Hyde Park; d'autres sur les trottoirs de Trafalgar Square. Ils étaient souvent plus de 60 000 dans les gradins, surpassant largement leurs hôtes. Ces Nordistes, jugés indignes de la Couronne, n'avaient pas bonne presse. Il arrivait que les employés du métro se mettent en grève afin de protester contre leur venue. En 1977, l'Angleterre s'indigna des images les montrant ivres, sur le terrain, après une mémorable victoire

A l'époque, il n'était pas encore question de Tartan Army. Le terme ne fit son apparition qu'en 1978, lors du Mondial argentin. Les supporteurs commencerent alors a l'employer, en référence, semblet-il, à un groupuscule du même nom, responsable de quelques opérations sans envergure contre la « mainmise » anglaise sur

l'Ecosse. Cette Coupe du monde rivés. Des milliers fut un échec pour les joueurs - coupables d'avoir abusé du whisky -, mais une escapade réussie pour les fans, loués pour leur

> Il faut cependant attendre 1982, et l'édition espagnole de la pétition, pour assister à la véritable naissance de la Tartan Army. Cette fois, ils sont plus de 20 000 à établir leur camp de base à Malaga. La population les adopte aussitôt; surtout les patrons de bar, qui trouvent là des clients d'exception. Aux yeux des Espagnols, le contraste est saisissant entre ces fêtards écossais et les hooligans anglais dont la presse rapporte les violences.

> Le 18 juin, à Séville, l'Ecosse s'incline contre le Brésil (4-1). Paradoxalement, ce revers va avoir des conséquences inattendues. Passé un moment d'abattement, les Ecossais retrouvent en effet de la voix. «La meilleure équipe a gagné », chantent-ils en rejoignant le cortège brésilien. Ils inventent ainsi un nouveau concept : la déroute joyeuse. Ils en font une règle commune, toujours en vigueur actuellement: quitte à perdre, autant que ce soit gaiement et au son

des cornemuses! Quelques jours doivent se comporter dignement. Au cinquième « Hi-ho », sept hommes en kilt entrent dans le bar, au pas cadencé, en chantant, comme les nains de Blanche-Neige : « Hi-ho, hi-ho, on rentre du boulot... »

plus tard, au soir de leur élimination, ils défilerent dans Malaga sous les vivats des habitants. Depuis, l'histoire de cette troupe sans armes ni chef s'est écrite au gré des campagnes successives. Au Mexique (1986), où certains fans organisaient des collectes pour les gamins des bidonvilles. En Yougoslavie (1989), où ils allaient apprendre les danses traditionnelles avec les « anciens » de la petite ville croate de Slavoski Brod. En Italie (1990), où une piteuse défaite contre le Costa Rica fut saluée par le chœur des fidèles : « Ecosse, nous t'encouragerons toujours, peu importe le score! » Deux ans plus tard, en Suède (Euro 92), ils obtiennent la

Un journaliste-supporteur, Ian Black, a tenu la chronique de ces périples. Son livre, Tales from the Tartan Army (Mainstream Publishing. 1997), est un savoureux tableau où se côtoient des hommes

« médaille du fair-play » de la FI-

tions. « Des ouvriers, des avocats, des chômeurs, se retrouvent dans la Tartan Army, explique-t-il. Toutes les régions sont représentées, même les plus reculées. Ces gens-là ne suivent pas forcément un club particulier, comme le Celtic ou les Rangers... Seule l'équipe nationale leur offre l'occasion de voyager. A l'étranger, ils représentent en quelque sorte leur communauté. Un jour, nous avons vu débarquer un gars venu d'un village appelé Kenlochbervie. Personne n'avait jamais entendu parler de ce patelin ... Comme il est impossible qu'un type reste seul dans son coin, nous avons bu un coup et nous l'avons surnommé « Kenlochbervie ». Depuis, il ne manque pas un match, mais je ne

Même si ce groupe n'obéit à aucune hiérarchie, il a ses règles internes. L'une d'elles veut que l'on héberge les amis sans le sou. Les « invités » font partie de ce qu'il est convenu d'appeler le « room committee » (littéralement la « commission dortoir »). Seule condition à cette pratique qui devrait surprendre plus d'un hôtelier français: ces clients clandestins

connais toujours pas son vrai

précise un jeune homme de Fort

En fait, seuls quelques hooligans jouent les francs-tireurs. L'autodiscipline des autres fans devrait permettre d'éviter les incidents en France. Du reste, la police britannique a lancé une campagne sur ce thème : les supporteurs devront signaler toute entrave à l'« esprit »

l'usage veut plutôt que l'on fraternise avec ses hôtes. Sur la route du Mondial, les occasions n'ont pas manqué. Les Ecossais se sont notamment rendus à Vienne, à Vilnius et à Minsk. A Talinn, en Estonie, les plus acharnés - environ 800 - opt même assisté au match le plus bref de l'histoire. Les joueurs aux maillots bleus étaient certes présents, mais pas leurs adversaires, contraints de déclarer forfait. Comme l'exige le règlement, l'arbitre a donné le coup d'envoi avant de siffler aussitôt la fin de la rencoutre!

L'« armée » ne s'est pas montrée rancunière pour autant: Lorsque la rencontre a été rejouée sur terrain neutre, en l'occurrence à Monaco, deux mille supporteurs se sont déplacés. L'un d'eux, lan Adie, se souvient encore de son passage à Nice: « Nous étions une trentaine à boire dans un café. Allez savoir pourquoi, certains voulaient à tout prix aller à Monaco par la mer I L'un de nous est donc parti négocier l'affaire sur le port. Il est revenu en disant: "J'ai trouvé un type pour nous conduire à Monaco ! " Nous l'avons suivi en cortège Malheureusement, il avait oublié de dire au capitaine que nous étions trente I En nous voyant arriver soûls comme des singes, le marin a pris le large dare-dare I »

L faut dire que la Tartan Army n'a pas son pareil pour animer un endroit trop calme à son goût. Ses techniques d'approche, rodées dans le monde entier, sont très au point. Par exemple, un supporteur, sobrement vétu, pénètre seul dans un café. Accoudé au bar. il doit soudain crier « Hi-ho! », puis faire silence. Un peu plus tard, il récidive, d'une voix grave, en regardant sa bière : « Hi-ho ! » L'opération se renouvelle à plusieurs reprises sous le regard incrédule des clients. Au cinquième «Hi-ho!», sept hommes en kilt entrent dans le bar, au pas cadencé, en chantant, comme les nains de Blanche-Neige, « Hi-ho, hi-ho, on rentre du boulot... » Suivent généralement des couplets paillards sur Jimmy Hill - le Thierry Roland anglais - accusé de « mépriser » les

Seion le journaliste Ian Black, la Tartan Army est à la fois une manière d'affirmer l'identité « scot » et de s'émanciper de la tutelle anglaise, vieille de trois siècles (1707). Dans le football, au moins, nous existons en tant que nation », confirment tous les supporteurs rencontrés. Une « nation » qui a récemment conquis un semblant d'autonomie : le « oui » l'a largement emporté (74 %) lors du référendum du 11 septembre 1997 sur la mise en place d'un Parlement. d'un gouvernement et d'une certaine autonomie fiscale.

L'indépendance, souhaitée par le Scottish National Party (SNP, un quart des électeurs), pourrait être la prochaine étape d'un divorce déjà flagrant sur les terrains de

Sans pour autant revendiquer des préférences nationalistes - les

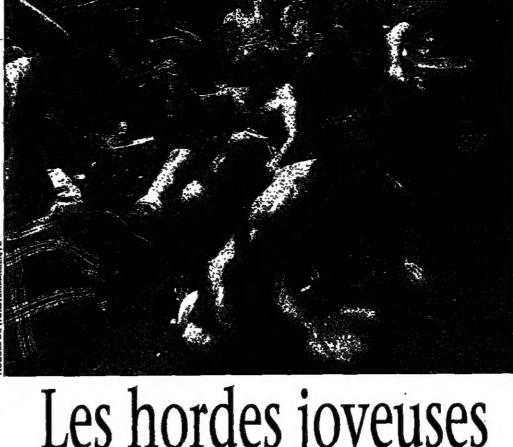

Stade de France. Cette section de la « Tartan Army a fait halte au pub Auld Alliance,

Par milliers,

écossais

défaite,

les supporteurs

avec fair-play,

victoire comme

dans un mélange

de patriotisme

et d'humour,

de passion

ont investi la France.

Pour eux, tout se fête

La route est longue

des Highlands jusqu'au

William (Highlands), les fouteurs de troubles savent qu'ils n'ont rien à faire avec nous. »

Au sein de la Tartan Army,

• 300 les mini ei mên

\*Chacun ione selo oux trois categories

• En cette annee d «Le foot en 300 qu est le jeu prutique i

ses connuissances, Ou s'amuser tout si



•••

्रेशच्या व्यक्त कर

\$ 1 306 h .

tout se fête

May.

支持市後

supporteurs sont aussi bien des électeurs du SNP que des travaillistes de Tony Blair -, les Ecossais affichent leur « différence » d'avec les Anglais, réputés violents, Rien ne les flatte plus que d'entendre un étranger leur dire: « Vous n'êtes vraiment pas comme eux. » Un discours qu'ils ont souvent entendu en France, où leurs séjours n'ont jamais donné lieu à des incidents. « C'est du patriotisme dans le bon sens du terme, analyse M. Black, nous sommes fiers de notre image, »

l'heure du Mondial, cette A \* image \* est abondam-ment utilisée. Pour un peu, les fans finiraient presque par ravir la vedette aux joueurs. Tout le pays marche derrière sa Tartan Army. La BBC lui consacre des émissions. La presse locale sonde les Français pour connaître leur avis sur les fans écossais et leur humour. Une pièce de théâtre, inspirée du livre de lan Black, est jouée dans plusieurs salles. Le rocker national Rod Stewart affiche son soutien aux fans, de même qu'Alex Salmond, leader du SNP. Deux frères, lan et Alan Adie, supporteurs et hommes d'affaires avisés, ont enregistré un disque, « Scotland be Good », sur l'air célèbre de Chuck Berry. « Le football a son importance, insiste lan Adie, mais l'essentiel, c'est l'es-

Personne ne devrait donc manquer à l'appel ; pas même « l'amiral en chef », Allister McPhail. Cet homme de quarante-cinq ans, pêcheur de langoustines dans le civil, vit à Oban, un petit port de l'Ouest. En 1990, il avait sillonné l'Italie avec une dizaine d'amis, dans un autobus aménagé. Cette fois, ils emprunteront les fleuves et les canaux de France à bord d'un chalutier! Le pêcheur de langoustines, qui se prend parfois à rever d'indépendance, voit là un moyen symbolique de partir à la conquête du trophée. Mais ses amis analysent son choix autrement, « Allister est très chauvin, confie l'un d'eux avec ironie, Je crois surtout que le fait de prendre le bateau lui évite de poser le pied

Philippe Broussard

**STRATEGIES**LA POLITIQUE DE COMMUNICATION DES ENTREPRISES

# La mode tente de tutoyer le foot

mode ont investi les pelouses. Le 12 juillet, quelques minutes avant la finale, Yves Saint Laurent présentera, au Stade de France, un défiléspectacle de 300 modèles retraçant ses quarante ans de création. Robe trapèze « Mondrian », sahariennes, smoking pour femmes et robe bambara en pedes vont précéder les joueurs. Le couturier a aussi fourni, à travers onze modèles, les 4 200 tenues officielles du Comité français d'organisation (CFO) et de la Fédération internationale de football (FIFA), du costume de Michel Platini aux ensembles plus sportswear des hôtesses

Depuis janvier 1998, Daniel Hechter – en partenariat avec la Fédération française de football (FFF) pour 1998 – habille l'équipe de France en représentations officielles d'un costume droit en pure laine super 100, commercialisé en boutique à 2 800 francs.

Les rois de la vente par correspondance ont saisi la balle au bond. Les Trois Suisses ont lancé une opération humanitaire avec Pelé sur le catalogue printemps/été (déjà 300 000 francs collectés pour les enfants défavorisés), lancement d'un catalogue d'articles de sport début juin, catalogue et vente sur Internet des produits sous licence officielle - de la parure de lit deux places pour rêver en couple de Footix à la boule à neige qui brille dans l'obscurité. La Redoute, de son côté, présente en exclusivité, dans son catalogue d'été, la ligne Laret d'Adidas, au logo France 98. Et l'indigestion est garantie avec les chaussures et les ballons de foot en chocolat dans le catalogue de confiserie Table Ronde.

Chez les géants du luxe, l'investissement Coupe du monde relève plus de l'anecdote. Dans sa collection de haute couture de l'été 1998, Paco Rabanne a présenté un ensemble de supporteur. Pour la somme de 90 800 francs, sa femme-

ballon de foot s'habille d'un bornber et d'une casquette en losanges de cuir d'autruche noir et blanc au volume rond, d'un pantalon blanc en autruche et d'un sac à main-bal-

Toujours de la partie, Louis Vuit-

ton a conçu un vrai ballon en série limitée dans sa toile Monogram. « Historique, cette rencontre entre le Monogram, élément fondateur du luxe moderne, et l'univers du football se place sur le terrain de la créativité et de la mode. Le ballon en Monogram incite aux improvisations les plus originales », dit-on en toute modestie chez Vuitton. Une bagatelle à 2 800 francs pour jouer sur des moquettes épaisses plus que sur des pelouses, ou pour simuler un sac à main dans son filet de cuir de vache naturel. Plus sobres, les 2 000 exemplaires du stylo « Man » de Waterman, au corps bleu et à la plume d'or avec le trophée de la FI-FA gravé au sommet du capuchon (2 200 francs).

MAUVAIS GOÛT

Au rayon des collectors, la palme du mauvais goût revient à Baccarat et une pseudo-sculpture à... 5 500 francs, le bloc « Football », un globe en cristal clair gravé qui enchâsse un ballon satiné en rotation. Plus accessible (de 350 à 450 francs), une montre en forme de Stade de France au cadran bleu entouré d'un charpente métallique ovale, trouvaille de la société Luxe Marketing Création.

D'autres marques rentrent un peu moins gauchement dans la compétition. Clin d'œil ludique et plutôt réussi, les fameuses baskets Pelotas du chausseur espagnol Camper, au cuir surpiqué comme un ballon de foot. Sonia Rykiel, qui fut la première à détourner le survêtement des terrains de jeu avec ses modèles en velours éponge noir, propose un maillot de foot en coton tricolore à la cravate noire imprimée en trompe-l'œil

Raiph Lauren offre un ballon de foot siglé Polo Sport pour l'achat d'un produit de la ligne Water Basics ou d'une eau de toilette 125 ml Polo Sport. L'occasion aussi pour la griffe américaine de rappeler la présence du thème « Vintage Soccer » dans la ligne Polo Sport. Maillots de foot rétro en piqué de coton à rayures verticales, pantaions d'entraînement à poches zippées rendent hommage aux équipes des universités américaines.

Anne-Laure Quilleriet

nage aux équipes des pour l'été 1998. Ci-dessus : ballon de foot en toile Monogram, édition limitée

« supporteur »

Louis Vuitton: 2800 francs.

Danone : retour sur investissement pour douze mille employés

PREMIÈRE minute de la prolongation. La France marque en finale son premier but contre la Belgique grâce à un rebond hasardeux du ballon sur la hanche dodue d'une attaquante tricolore. Sur le banc de touche, des banderoles « Blédina » s'agitent à côté des pom-pom girls « Taillefine » qui sautillent au rythme des tambours « Heudebert ».

Tout, ici, porte un nom de yaourt puisqu'on dispute les phases finales de la Coupe du monde Danone de football à sept auxquelles participent 135 finalistes issus des 12 000 employés du groupe ayant participé aux sélections régionales.

La Coupe du monde Danone est une gigantesque opération de communication interne. « Nous essayons de faire en sorte que les salariés, dans le monde entier, sachent qu'ils appartiennent à un groupe qui s'appelle Danone, en suscitant, en plus, l'enthousiasme, ce qui n'est pas évident », explique un cadre du groupe.

Pour Franck Riboud, le PDG du géant de l'agroalimentaire devenu sur le tard partenaire de France 98, « c'est là qu'est le retour sur investissement ». Il est visiblement ravi de voir des techniciens de recherche, des agents de maintenance français, mexicains, chinois et brésiliens disputer, presque en même temps que les joueurs professionnels, le plus grand tournoi de football jamais organisé par une entreprise européenne. Même si lui n'a pas mouillé de maillot.

Bref, en dépensant 1,5 million de francs en quatre jours, et en invitant David Ginola, Danone s'est offert un programme capable de susciter la reconnaissance du plus récalcitrant des salariés amateurs de football !

Florence Amalo

Le foot en 300 questions-réponses

Un jeu original et incontournable sur le foot!



300 questions-réponses illustrées pour amuser les minimes et les seniors, les passionnés... et même ceux qui n'ont jamais touché un ballon!

Chacun joue selon son niveau grâce aux trois catégories de questions.

En cette année de Coupe du monde, «Le foot en 300 questions-réponses» est le jeu pratique et indispensable pour tester ses connaissances, se mettre à niveau ou s'amuser tout simplement.

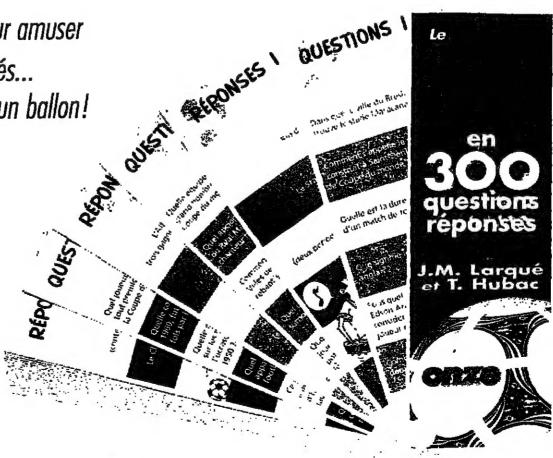

En collaboration avec Jean-Michel Larqué, Thierry Hubac et le magazine Onze Mondial.

Prix Public : 39F

n-ns reuc leer ./do

> istes n de ndra 1. La t les gres-:aha-

ial de lu jarelaitacts as sur le dé-

es?

ichy?

?

touss

rope

8 F

30/LF

Mr Pau

sar, ap

cemen

pour «

biens :

vice-p

leix (Le

L'Honi

tonnes

de hai

l'Opera

comm

moteu

ciété is

lyonna

ment).

PROCÈ

facture

ciers e

Henry

dans i

pour

ont to

de ce

de no

ton: l

nousi

l'esbre

demiè

nation

tion.

र्वटड झ

sa rési

beauc

impót

TET THE

Le i

garçon et une fille heurtent les épaules, et elle dit : « Bon, on va chez toi ou chez moi? » Assis, un saxophoniste africain à la carrure de sumo parle à une vieille dame : « Je rentre chez ma mère, on regardera ça à la télé. » Des écoliers anglais défilent deux par deux. Une Italienne pousse des cris, la jambe au-dessus de la Seine, projetée puis retenue par son fiancé. Jean-Luc, le restaurateur de Palaiseau, a sorti le téléobjectif. Il ne veut pas louper « ce qui va faire vibrer le monde ». Une bouquiniste ferme, elle « ne fait rien ». Les rues se vident peu à peu des

voinures et des passants parisiens. Sur le pont, le géant en plastique « Ho. l'Asiatique » toise Henri IV sur son cheval. Un Ecossais tend les mains vers le ciel. Demande: « Où est le soleil? » Les voilà les Ecossais. Réunis par dizaines à la station Saint-Paul,

« On les aime bien les Brésiliens, on aime les Français, on aime toutes les couleurs »

débordant du pub « The Auld Alliance », ils s'assoient, s'allongent, se lèvent en chantant « Si tu hais l'Angleterre, assiedstoi, si tu hais i 'Angleterre, allongetoi, si tu hais l'Angleterre... . Certains crachent des jets de bière sur le pavé. Tracy, vingt-cinq ans, tient à la main une bouteille de blanc cinq étolles et son ami porte un mailiot brésilien au-dessus de son kilt. « On les aime bien les Brésiliens, on aime les Français, on aime toutes les couleurs », ditll. Certains ajustent une plume de paon à leur béret, d'autres font rouler leurs tatouages. Deux, trois gaillards jouent les matamores en caressant les voltures et les autobus de leur drapeau national. La foule chante « Flower

of Scotland ». Une Parisienne assise dans un bus hausse les sourcils. Les garcons lui sourient quand même et se couchent sous les voitures qui suivent. Deux gamins à scooter imitent le bruit d'une sirène. Suzanne, soixante-dix-sept ans, ancienne caissière au Radio Circus, - avec Roger Lanzac », et habitante du quartier, est heureuse : « Que voulez-vous, on est habituée à tout » Des lycéennes se maquillent, regardent les kilts et les mollets blancs des jeunes gens, et l'une d'elles, Nadia, dit: « A ce qu'il paraît, ils n'ont rien en des-

Sabrina griffonne son numéro de téléphone à un adolescent en survêtement qui lui demande : « T'es sûre, t'aimes bien la techno? » « Mais oul, j'te le dis. » Un ballon vole. Un biniou commence à vibrer. Ross fait des amortis, des têtes, en gardant une pinte de bière à la main. Lui et ses copains se sont dressés devant la voiture de police qui artive. . Come on, come on v, disent-ils en bombant le torse. Les lycéennes : « Attends, t'as vu ce qu'ils font aux keufs! »

Des ouvriers s'arrêtent de travailler. Les passants admirent les Ecossais envoyer la balle plus haut que le toit de l'immeuble. Les vieux, les jeunes, se lèvent, s'allongent, chantent toujours la même chanson.

Une deuxième voiture de police apparaît et un supporteur monte sur le toit, écarte les jambes entre

cons ! », dit Iptissen, lycéenne. A l'intérieur, les policiers sourient. Les Ecossais applaudissent et crient « Vive la France ! » Iptissen tape dans un ballon. « Bravo, tu es numéro 10 de l'Ecosse », plaisante un supporteur. « Yes, yes! », hasarde Iptissen. Des hommes en kilt envoient des baisers, des hourras à une vieille dame debout sur son balcon et l'un d'eux lui chante : « Voulez-vous coucher avec moi, ce soir. » La vieille dame sourit. Les écoliers, en sortant du métro, s'exclament : « Y a plein de Sherlock Holmes ! » Iptissen répète: « Yes, yes » à qui tente de lui parler. « Very friendly, very friendly », disent les Ecossais en évoquant Paris. Certains s'amusent à dire tout fort : « Ouh la la » pour se moquer et se réjouir de la petite musique de la langue française.

«Ouh la la. » Les trois mots courent sur les Champs-Elysées. A 19 heures, les supporteurs sout là. Ils se jaugent, se frôlent, se saluent et se sourient. Quand un Colombien rencontre un Brésilien, un Brésilien rencontre un Tunisien, un Tunisien rencontre un Argentin... «Le gai Paris!», chantent les Anglais. Quatre Cariocas ont fait passer leur tête à travers une même tunique qui stipule: « Nous aimons le football et les filles aussi. » Jean-Paul, de la Propreté de Paris, ramasse les canettes en devinant les nationalités pour son collègue. « Attends, non, tu te plantes, ce sont des Chillens. . Son collègue dit: : Mais, ils sont où les Français ? »

Une jeune Parisienne en short et en chaussures à semelles compensées prend la pose comme une starlette en croisette devant les Brésilieus. « Chira! Chira! », rigolent les hommes en ondulant. « Chira, chira, ça veut dire quoi ? », demande-t-elle. Les Brésiliens font mine d'enlever leurs vêtements. « Non, mais ça va pas », dit-elle en rigolant. Quelques collégiens se sont grimés des couleurs bleu-blancrouge en chantant « Allez la France !», « Mais on est un peu

N Nicois tente de décrocher un rendezvous auprès de l'ambassadeur du Brésil pour lui remettre vingt-quatre cochonnets de pétanque transformés en ballon aux couleurs et au nom de chaque joueur.

« Où sont les joueurs de samba?», s'étonne une femme. Et c'est vrai, ni siffiets ni percussions



Etranges créatures sur le trottoir parisien : que la Fête du football commence!

ne sont là. Les Tunisiens font des youyous, se déhanchent et dansent en levant les bras. Ils n'en reviennent pas, « C'est inoul d'être qualifiés, inoui d'être là », dit Ibrahim en tapant des mains. Des Iraniennes de Téhéran se tiennent assises sur le capot d'une voiture et sont régulièrement saluées par les familles de la diaspora. Un Africain fait des bonds devant quatre habitants de Bogota un peu ébahis et il crie Colombia, Colombia ». Yukari la Japonaise est un peu émue. d'être tous ensemble », dit-elle. Souvent, les uns et les autres prononcent leur nationalité et se

couragement. Les serveurs du Lido sont sortis sur le trottoir et donnent des renseignements. Des Saoudiens expliquent qu'ils sont logés, comme de nombreux supporteurs, dans des hôtels voisins « au frais d'un

serrent la main, croisent les

doigts, tendent un pouce d'en-

prince ». Roberto de Sao Paulo lui, il se demande si le Queen, «ce n'est pas trop, trop gay », et puis il cherche « des cafés comme à Amsterdam ». Des mamans africaines hâtent le pas, enturbannées dans des tissus d'apparat : \* Non, on ne dira pour qui on est

HIRA! Chira!, chantonnent les Brésiliens aux Parisiennes. « Futebol, Futebol », lit-on sur les tee-shirts vert et jaune. en jupe tape de toutes ses forces dans un ballon. Un homme-sandwich se promène avec cette question: « Es-tu sur le chemin qui mène à Dieu?» Une Brésilienne appelle sa mère à Sao Paulo sur son portable et un Ecossais crie dans le téléphone: « Viva Scotland I »

Les géants s'avancent, lentement. Les même figurants s'épuisent à danser sur un podium vert. Sur l'obélisque, un écran diffuse des images qui tremblent. Les spectacteurs tentent de multiplier des olas pour donner du rythme. On attend les tableaux suivants. Les gouttes de pluie arrivent. « On s'emmerde, il ne se passe rien de*puis une heure »*, entend-on ici ou là. Dans les tribunes officielles, on se demande quelles sont les personnalités présentes. « Ni Chirac ni Jospin, mais le maire de Paris », susurre-t-on, ce qui dé-

et l'inventivité du défilé de Jean-Paul Goude qui s'était tenu au même endroft lors de la célébration du Bicentenaire. «C'est lent / », répètent les invités qui désertent les tribunes. La fête se traîne. Et, plus tard, la dernière soirée d'avant-match se finira du côté de la Madeleine, par quelques brefs et violents incidents.

cienche les éclats de rire.

Dominique Le Guilledoux

# Vittel offre à la Croatie une marraine surprise: Marie-José Pérec

de fournir l'eau officielle de l'équipe de Prance. La ville des Vosges, qui a longtemps argué de l'existence de son centre de préparation olympique pour convaincre une équipe d'y établir son camp de base pendant le Mondial, a fini par séduire les Croates. L'honneur était sauf, mais c'était une piètre consolation dans un contexte idéal pour la promotion. Mardi 9 juin, la ville d'eau s'est donc offert une surprise. Juste avant le coup d'envoi d'un match de préparation opposant l'équipe lorraine de Raon-L'Etape (National 1) à la sé-lection de Miroslav Blazevic, un hélicoptère s'est posé sur la pelouse du stade pour laisser descendre Marie-José Pérec.

Officiellement marraine de l'équipe croate, la triple championne olympique a serré la main de joueurs qu'elle ne connaissait pas, avant d'assister à la première mitemps. « Le foat, ce n'est pas vraiment une passion, expliqua-t-elle plus tard, mais fat reçu une invitation qui m'a plu, et si notre équipe de France est en finale, J'irai sûrement les encoura-

Arrivée lundi 9 juin de Los Angeles, Marie-José Pérec devait repartir pour sa base d'entraînement américaine dès le lendemain de sa visité à Vittel. Son engagement aux côtés de l'équipe croate n'était que

Quand on sait les réticences de la championne française à bouger, on soupçonne aisément les trésors d'imagination déployés par les res-ponsables de la promotion de Vittel pour lui faire parcourir près de 20 000 km en quatre jours. D'autant que, toujours sujette à de mystérieux «bronchospasmes», elle n'a pas encore repris l'entraînement en vue des championnats d'Europe or-

temps pour visiter les installations locales de thalassothérapie, où elle compte inviter ses camarades du groupe d'entraînement américain de John Smith pour un stage. Une nouvelle opération de marketing en

Vichy, qui pensait avoir trouvé

Patricia Jolly, à Vittel

# Saint-André-des-Eaux souffre de son anonymat, dans l'ombre de La Baule

L'Angleterre et la Norvège sont hébergées dans ce bourg, mais c'est la station balnéaire qui en retire le bénéfice médiatique

LA COUPE du monde, c'est aussi l'art de communiquer. De s'imposer sur le terrain incertain des « relations publiques ». Au moment d'accueillir les sélections étrangères, blen des communes rurales découvrent ce souci de métropole. Saint-Andrédes-Eaux, bourgade de 3 500 habitants, se retrouve ainsi confrontée à un problème d'importance: faire savoir à la planète qu'elle héberge deux équipes à la fois, l'Angleterre et la Norvège. Un record, par ces temps de course à la notoriété.

L'essentiel de la difficulté réside dans un volsinage aussi prestigieux qu'imposant. La station balnéaire de La Baule (15 000 habitants) est à deux pas (7 kilomètres), et c'est elle, l'expérimentée, qui rafle la mise pu-

De nombreux journalistes, notamment en Grande-Bretagne, citent La Baule, et.non Saint-André, dans leurs commentaires l Plusieurs élus de la petite commune s'en sont indignés, suspectant leurs riches voisins de « tirer la couverture à eux » au seul prétexte que les Anglais s'entraînent sur l'un de leurs

LA MÊME ENTITÉ Selon le directeur de l'office du tourisme baulois, Philippe Van Kote, ce débat n'a pas lieu d'être : « Qui connaît Saint-André-des .Eaux à l'étranger? Il est logique de parler de La Baule pour situer l'endroit où se trouvent les deux équipes. De toute façon, nous appartenons à la même entité touristique. » Alain Donne, le maire (sans étiquette) de Saint-André,

se veut diplomate: « Disons que La Baule est la locomotive et que nous sommes dans le premier wa-

Les journalistes, prompts à emprunter des raccourcis géographiques, sont tout de même priés d'être rigoureux: le golf de La Baule, où les Anglais sont rassemblés depuis le mardi 9 juin, s'étend sur le territoire de Saint-André ; de même que l'hôtel et le stade d'entraînement des Norvégiens. A ce Jour, Saint-André a investi 70 000 francs dans l'opération « Mondial ». 150 bénévoles sont mobilisés. Les élus entendent donc en tirer des bénéfices médiatiques.

L'histoire se limiterait à un Clochemerie vendéen si elle ne cachait pas d'autres intérêts, apparus dès Juin 1997, au moment du Tournoi de France. A à Pornichet et l'Angleterre à Saint-André. Cette fois, les Italiens ont opté pour un site plus proche de Paris. Mais les Anglais, eux, sont restés fidèles à la région. Par superstition, dit-on.

UN LOBBY DE POIDS Il semble aussi qu'un lobby de poids ait usé de son influence pour retenir ces clients très courtisés: le groupe Lucien Barrière, qui contrôle le casino, trois bô-

tels hauts de gamme et le golf

(200 hectares), en pleine expan-

En termes d'image, il était essentiel de recevoir des sélections à fort potentiel publicitaire. Mieux valait l'Angleterre que la Roumanie, la Norvège que l'Iran. C'est chose faite. Et ni la ville de La Baule ni le groupe hôtelier ne

l'époque, l'Italie s'était installée s'en plaignent. Etroitement liés dans cette manceuvre de séduction, ils n'ont pas regardé à la dépense pour assurer leur promotion. An mois d'avril, l'exigeante presse anglaise a été invitée dans un palace du bord de mer, manière de « tester » l'accueil baulois. Mardi, l'Hôtel du golf, où séjourne l'équipe d'Angleterre, a convié les médias à visiter ses

installations réaménagées. Dans l'immédiat, le Mondial a peu d'impact sur l'économie locale, mais l'objectif, à moyen terme, est d'attirer à La Baule des visiteurs scandinaves et surtout britanniques. Des enjeux qui dépassent quelque peu Saint-André, tout à son apprentissage des subtilités médiatiques...

> Philippe Broussard, à Nantes

# Votre passe pour la Coupe du Monde sur 162 KHz ou 1852 m www.98radiofrance.com 98 Radio France

La radio associée au Comité Français d'Organisation de la Coupe du Monde de Football 1998, en partenariat avec la FIFA

on PC 13

able Co

200

 $exp(J^{n})$ 

a Entobe.

la 932711

le chômage balist

a Sans parent

ĴΒque (\*\*)− ,

Na Car

懐砂さい

GC19=

100 1V 3

ponctuel ».

ganisés à Budapest en août. Pérec a profité de la seconde mi-

plus médiatique que la Croatie en accueillant la selection sud-africaine, en nountira peut-être quelque jalou-

> a Une decouverte contrela tuber culture  $\mathbb{R}^{n_{1}}\left\{ \left( \left\{ \cdot\right\} \right\} \right\}$ erting . Zey his

52 1

Z".......

a Mise en demeure à Milosevic

<sup>2</sup> Iir France:

e Grenoble